

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

# LEDOX LIBRARY



Bancroft Collection. Purchased in 1893.

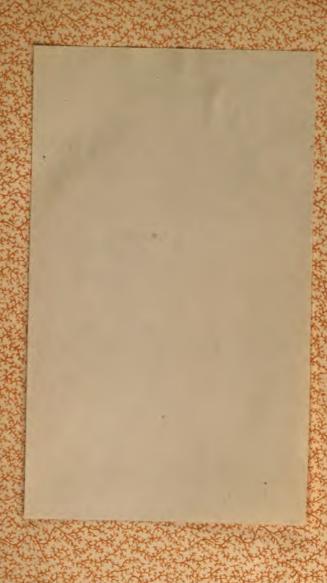

BA

`\

• . •

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

ANCIENNE ET MODERNE.

. **1** Š . . 

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

# 60

## ANCIENNE ET MODERNE;

PAR M. LE COMTE DE SÉGUR, DE L'ACADEMIE FRANÇAISE, PAIR DE FRANCE, etc., etc.

AVEC ATLAS PAR P. TARDIEU.

Histoire Ancienne.

TOME QUATRIÈME.

Sistoire Romaine.



# PARIS,

ALEXIS EYMERY, LIBRAIRE, EDITEUR DU CHOIX DE RAPPORTS, OPINIONS, etc.

M D CCC XXI.

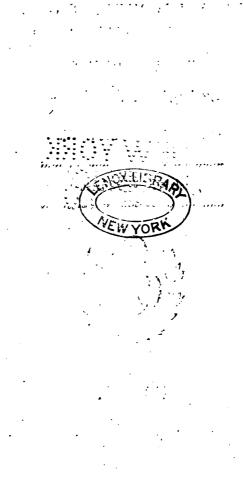

# HISTOIRE

# ANCIENNE.

### HISTOIRE ROMAINE,

### CHAPITRE PREMIER.

Introduction à l'histoire romaine. — Premiers peuples d'Italie. — Première civilisation. - Division de l'Italie en petits Etats. -Adoption de la religion des Grecs. - Evénemens avant la fondation de Rome. - Origine de Romulus et de Remus son frère. - Leurs premiers exploits. - Mort de Rémus. - Fondation de Rome par Romulus. A remement de Romulus au trône. -Son administration. -Institution du patronage. - Législation. - Enlèvement des Sabines - Premières conquêtes de Romulus. — Trahison et mort de Tarpéia. — Paix entre les Romains et les Sabins par l'intercession des Sabines. - Règne de Romulus et de Tatius. - Mort de Tatius. - Mort de Romulus. - Origine du nom de Rome. - Interrègne. - Election de Numa. -Son gouvernement pacifique. - Sa législation. - Institution des Vestales. - Création des hérauts. - Autres institutions de Numa. — Sa mort. — Election de Tullus Hostilius. — Déclaration de guerre entre Rome et Albe. -- Combat des Horaces et des Curiaces. - Mort de Camille. - Jugement d'Horace sauvé par son père. - Nouvelle guerre. - Trahison des Alhains. - Supplice de Métius Suffétius. - Destruction de la ville d'Albe.-Victoires et conquetes de Tullus Hostilius.-Sa mort. -Règne d'Ancus Martius.-Ses victoires - Première prison. -Origine de Lucius Tarquin. - Mort d'Ancus Martius. - Usurpation et élection de Tarquin l'Ancien. - Ses constructions. -Commandement de Tullus Servius. - Mort de Tarquin l'Ancien. - Usurpation de Tullus Servius. - Son élection. - Ses con-TOME 4.

quêtes. - Première monnaie. - Etablissement du cens. -Affranchissement des esclaves. - Mariage des filles de Servius. - Crimes de Lucius et de Tullie .- Usurpation et parricide de Tarquin. - Mort de Servius. - Parricide de Tullie. - Tyrannie de Tarquin le Superbe. - Mort de Turnus Herdo -Artifice de Sextus Tarquin envers les Gabiens. - Constructions de Tarquin dans Rome. - Origine du nom de Capitole. - Offrande de Brutus à Delphes. - Dispute entre Sextus Tarquin, Collatin et des officiers. - Viol et mort de Lucrèce. - Serment de Brutus. - Exil de Tarquin. - Abolition de la revauté.

toire romaine.

Introduc. A INSI que le voyageur qui suit le cours des grands fleuves avant de s'embarquer sur l'Océan destiné à les englocitir ious dans son sein; ainsi nous avons d'abord parcouru l'histoire des Égyptiens, des Juis, des Phéniclers, ties empires de l'Asie, des royaumes, des États libres: de la Grèce, des républiques de Sicile et de Carthage; nous allons maintenant raconter les faits de ce peuple romain qui devint le maître du monde.

Ici un nouveau spectacle va s'offrir à nos regards. Nous ne nous égarerons plus, comme en Egypte, dans l'obscurité d'une tradition antique et mystérieuse qui, mêlant peu de vérités aux contes forgés par une caste de prêtres, ne nous laisse d'autres garans que de vieux monumens et d'indéchiffrables hiéroglyphes.

Nous ne serons plus, comme en Palestine, dans un pays sacré, où toutes les lois sont des oracles, et tous les événemens des miracles.

Nous avons quitté cette voluptueuse Asie où régnaient ensemble la mollesse, le luxe, l'ignorance et le despousme.

Nous sommes sortis de cette patrie des fables, de ce pays des prodiges, de cette Grèce, si pittoresque, que l'imagination quitte à regret, parce qu'elle y trouvait tout mobile et varié comme elle. Le temps, qui fait naître et qui efface tout, a flétri les couleurs de ce riant tableau, où nous avons vu rassemblés, dans le plus étroit espace, toutes les grandeurs, toutes les petitesses, toute la sagesse, toute la folie humaine; les tyrans les plus cruels, les rois les plus vertueux, les conquérans les plus renommés, les sages les plus célèbres; les meilleures lois, les peuples les plus libres, les esclaves les plus soumis; des vertus éclatantes, des vices déifiés; des modèles dans tous les genres de salons et d'arts, de luxe et d'austérité; toutes les formes de gouvernemens et d'anarchie.

La Sicile nous a donné d'autres leçons. Le sort s'est plu à nous y présenter le contraste des rois les plus éclairés et des tyrans les plus farouches, pour nous apprendre à quel degré de bonbeur un peuple peut être conduit par des monarques sages, tels que les Gélon et les Hiéron, ou par des chefs semblables à Timoléon, et tous les maux qui peuvent affliger une nation, lorsqu'elle laisse un pouvoir absolu à des monstres semblables aux Denys et aux Agathocle.

Carthage, pendant plusieurs siècles, nous a montré les effets d'une sage liberté et d'un heureux balancement de pouvoirs: mais l'excès de son opulence, la corruption qui en fut la suite, sa décadence et sa ruine, nous ont prouvé que le ciment des Etats est la vertu, et qu'ils tombent dès qu'elle cesse d'être leur soutien.

Nous entrons enfin dans Rome: là nous tronverons encore quelques fables grossières près de son berceau; mais le peuple romain, dès ses premiers pas, nous frappe par un caractère de force, de gravité, de grandeur, que nulle part ailleurs nous n'avons rencontré; son enfance ressemble à celle d'Hercule, dont les jeunes mains étouffaient des serpens.

Son premier roi, qu'elle adore comme le fils de Mars, change des bergers en héros, assujettit des brigands à des lois sages, les soumet à une discipline savante; il rend redoutables à ses voisins les murs dont il vient de poser les fondemens; il étend son territoire par des conquêtes, augmente sa population par des traités, annonce aux siècles et aux nations la domination de Rome, et disparaît aux yeux de ses sujets, dont la crédule admiration le place dans les cieux auprès de Jupiter.

Ses successeurs, doués de grandes vertus et de rares talens, unissent, par un intérêt commun, le trône, le peuple et les grands; ils confient le dépôt de la liberté aux plébéiens; le maintien des

lois et des vertus aux sénateurs; celui de la force publique aux rois. Ils attachent le riche au pauvre, et le pauvre au riche par une utilité réciproque, par les droits et par les devoirs du patronage. Ils lient tous les citoyens à l'Etat par une religion qui préside à leurs destinées, qui règle toutes leurs actions, et qui les force à tout sacrifier à l'amour de la gloire et de la patrie. Un tyran veut en vain détruire ce grand ouvrage; la liberté, gravée dans toutes les âmes, lui résiste; son trône tombe; la république s'élève et étonne l'univers par des prodiges d'héroïsme et de vertus, jusqu'au moment où l'excès de sa grandeur et de sa puissance corrompt ses mœurs, lui fait adopter les vices des peuples conquis, soumet les maîtres de la terre à des tyrans, et livre enfin aux barbares du Nord cette Rome si long-temps capitale du monde par ses armes, et réservée à l'être encore par la croix.

Ailleurs, on peut rechercher la gloire des siècles passés dans les monumens échappés aux ravages du temps, mais à Rome, c'est surtout les hommes qu'il faut étudier. Ces illustres Romains, dont nous allons écrire l'histoire, sont les plus beaux et les plus grands monumens de leur patrie.

L'histoire des temps qui ont précédé Romulus ne nous offre rien de certain sur les premiers peuples qui habitèrent l'Italie. Cette contrée est une presqu'île bornée au nord par les Alpes qui la lient au continent. Ces montagnes présentent trois

passages principaux; l'un au nord, l'autre au midi, et le troisième à l'est. On peut présumer que la même cause qui attira, douze siècles après, tant de malheurs et tant de barbares en Italie, y conduisit d'abord les premiers hommes qui la peuplèrent, et que les nations du Nord, les Celtes, les Pélages, les Illyriens, cherchant de plus doux climats, ou chassés par d'autres hordes plus septentrionales, peuplèrent l'Italie par les mêmes motifs qui les portèrent dans la suite à la ravager.

Première civilisation.

Cette population sauvage n'avait qu'un culte grossier et des habitudes nomades; mais l'influence d'un beau ciel et d'un pays fécond adoucit ses mœurs, et commença la civilisation de ces barbares. Cessant d'être chasseurs, ils devinrent pâtres et agricoles. Plus tard, des colonies grecques et asiatiques y portèrent leurs lois, leurs arts et leurs sciences. L'Italie éprouva le même sort que la Grèce, peuplée aussi par des Pélages, quand les Egyptiens y arrivèrent; et on dut y voir de même le combat de la civilisation contre la barbarie, de la lumière contre la nuit, des dieux contre les Titans.

Division de l'Italie on

De toutes parts on cultiva des champs, on bâpetite Etate. tit des bourgs; mais, comme cette civilisation naissante n'était l'ouvrage ni d'un seul homme ni d'un seul peuple, l'Italie se trouva divisée en un grand nombre de petits Etats qui adoptèrent la forme monarchique, parce que leurs guerres continuelles leur faisaient sentir la nécessité d'un chef. Cependant ils bornèrent toujours l'autorité de ce chef pour conserver une partie de leur antique indépendance.

Ces petits Etats, quoique séparés, se confédéraient souvent et formaient des nations, comme les Latins et les Étrusques, les plus fameux alors de tous les peuples de cette contrée. Ces confédérations avaient probablement pour causes la communauté d'origine et la conformité de langage.

Les Etrusques occupaient ce qu'on appelle à présent la Toscane et la côte de la Méditerranée jusqu'au détroit. Les Latins habitaient l'Etat romain actuel et le reste du midi de l'Italie. Toutes ces petites cités ou monarchies combattaient fréquemment pour se disputer un champ ou pour se venger d'une injure : mais elles n'avaient ni l'intention ni les moyens de faire des conquêtes. On quittait la charrue pour l'épée, et on revenait du camp à la charrue. On ne connaissait pas les machines de guerre; un mur et un fossé arrêtaient une armée. Il n'existait point de troupes soldées. Lorsqu'un peuple étranger faisait une invasion, on le chassait si on était le plus fort; en cas de défaite, on cédait au vainqueur le terrain nécessaire pour fonder une nouvelle cité.

Si l'on en croit Denys d'Halicarnasse, ces Adoption peuples adoptèrent promptement la religion des gion des Grecs, en la dégageant des fables qui avilissaient les

dieux. Il paraît que les Etrusques firent d'assez grands progrès dans les lettres et dans les arts : les autres peuples d'Italie envoyaient leurs enfans étudier en Etrurie. On a trouvé d'anciens monumens, et on conserve des vases étrusques qui appuient cette opinion.

La faiblesse humaine aime à consulter les dieux pour lire dans l'avenir. Les Grecs croyaient que les dieux parlaient par la voix des oracles. En Italie, manquant de ce moyen, la superstition fit étudier les présages: la rencontre d'un animal destructeur était de mauvais augure; la vue d'un essaim d'abeilles ou d'une colombe semblait favorable. On jugeait de la volonté des dieux par le nombre pair ou impair des caillous qu'on ramassait au hasard, ou des animaux qu'on rencontrait, et des coups de tonnerre qu'on entendait. La direction des éclairs et celle du vol des oiseaux servaient aussi de présages.

Les mots d'augures et d'auspices vinrent, le premier, du cri des oiseaux; le second, de leur vol, de leur marche et de leur figure. On nommait aruspices ceux qui se vantaient des avoir lire dans le sein des animaux égorgés. Les prêtres, pour augmenter leur autorité, prétendirent avoir le secret de changer les mauvais présages. Ils exigeaient des sacrifices, et ordonnaient des expiations pour apaiser les dieux irrités; et ce fut cette superstition qui, après avoir fait inmoler tant d'animaux, porta presque partout les peuples à sacrifier au ciel des victimes humaines. De là vint aussi la magie, science fausse, par laquelle on se flattait, avec le secours des bons et des mauvais démons, non-seulement de connaître l'avenir, mais de changer la marche de la nature.

Ces superstitions, gravées par la crainte dans le cœur des peuples d'Italie, formèrent une grande partie de leur culte et de leur législation; ils ne faisaient aucun acte privé ou public, sans consulter les augures, sans offrir des sacrifices et sans apaiser les dieux par des expiations.

Il existait près de chaque cité des lieux qu'on regardait comme sacrés: la charrue en respectait le sol; la hache n'osait approcher de leurs arbres; les bannis et les criminels y trouvaient un asile inviolable. Chaque ville honorait particulièrement son démon, son génie ou son dieu protecteur dont on cachait soigneusement le nom pour que l'ennemi ne pût se le rendre favorable en l'invoquant. Chaque maison renfermait ses dieux tutélaires qu'on appelait lares ou pénates.

Denys d'Halicarnasse dit que les premiers habitans du Latium s'appelaient Sicures, et que les Latins, qui les remplacèrent, tiraient leur origine des Grecs. D'autres auteurs soutiennent des opinions contraires. Le plus ancien historien de Rome, Fabius Pictor, vivait à l'époque de la seconde guerre punique; avant lui on ne connaissait les

premiers temps de Rome que par une tradition incertaine, puisque les Gaulois avaient brûlé les archives romaines. Les registres des prêtres ne nousont fait parvenir que des faits mêlés d'erreurs qu'ilsvoulaient accréditer.

Tous les peuples anciens attribuaient leur origine à quelques dieux; et Rome aimait à croire qu'elle devait sa naissance au fils de Mars. Le peuple romain, nommé depuis le peuple roi, se vit, comme tous les rois, entouré de flatteurs: les historiens, les peuples vaincus, les monarques mêmes adoptaient, répétaient toutes les fables qui flattaient l'orgueil de Rome. Au reste cette croyance religieuse fut une des principales causes de la grandeur et de la durée de la république romaine: tant il est vrai que la religion, même quand elle est mêlée d'erreurs, est une base nécessaire à la solidité des Etats. Toute religion, pour faire respecter ses dogmes, est obligée de les appuyer sur la morale, et c'est elle qui conserve les nations.

Le peuple romain, plus grave et plus religieux qu'un autre, respecta plus long-temps qu'un autre aussi l'autorité paternelle, les lois, la justice et les mœurs. Il se fit plus admirer encore par ses vertus que craindre par ses armes.

Evénemens avantla fon-Jation de Rome.

Quoique nous n'ayons, comme on l'a vu, qu'une tradition obscure et contestée pour nous faire connaître les événemens qui ont précédé la fondation de Rome, nous allons rapporter ce que Denys d'Halicarnasse, Tite-Live et Plutarque en ont dit.

Avant le siège de Troie, OEnoures conduisit des Arcadiens en Italie; il y forma une colonie qui porta son nom. Un de ses descendans, nommé Italus, lui donna celui d'Italie. Long-temps après, quelques Pélages, chassés de Thessalie, se rénnirent en Italie aux Aborigènes, descendus des Arcadiens: ces deux peuples expulsèrent du territoire où Rome fut depuis bâtie les Sicules qui se sauvèrent dans une île voisine nommée Trinaccie ou Sicile.

Près d'un siècle avant la guerre de Troie, Evandre, banni du Péloponèse, amena encore des Arcadiens en Italie. Faunus, qui régnait alors sur les Aborigènes, donna à ces Arcadiens un terrain dans le Latimn: ils y fondèrent une bourgade sur le mont Palatin, et la nommèrent Palentium.

Sous le règne d'Evandre qui succéda à Faunus, on prétend qu'Hercule arriva en Italie, qu'il y extermina le brigand Cacus, et que, par reconnaissance, on lui érigea des autels. Ce héros apprit aux Aborigènes les rits grecs, et confia le sacerdoce à deux familles, celle des Politiens et celle des Pinariens. Cinquante ans après le départ d'Hercule, Latinus, fils de ce demi-dieu, mais qui passeit pour le fils de Faunus, régna sur les Aborigènes. Il donna à son peuple le nom de Latins, et à son pays celui de Latium.

D'autres croient que se nom (qui vient de latere,

cacher) fut donné à cette contrée parce que Saturne s'y réfugia pour s'y dérober aux poursuites de son fils Jupiter.

Denys d'Halicarnasse raconte que, sous le règne de Latinus, Énée, à la tête d'une troupe troyenne, aborda à Laurente, à l'embouchure du Tibre. Il apportait avec lui les dieux de Troie et le palladium, qu'on déposa depuis dans le temple de Vesta. Latinus conclut la paix, forma une alliance avec Enée, lui céda des terres, et lui donna en mariage sa fille Lavinie.

Turnus, roi des Rutules, peuples qui habitaient ce qu'on appelle aujourd'hui la campagne de Rome, devait épouser cette princesse; irrité de l'affront qu'il avait reçu, il déclara la guerre à Latinus et à Énée. Ces deux rois le battirent; mais Latinus périt dans le combat. Turnus, avec le secours de Mézence, roi d'Étrurie, continua la guerre. Énée remporta la victoire sur eux, et tua Turnus. Ce triomphe fut le terme de la vie du prince troyen, qu'on adora depuis sous le nom de Jupiter Indigète.

Enée avait bâti la ville de Lavinium. Pendant l'enfance d'Ascagne, son fils, Lavinie gouverna les Latins et les Troyens réunis, avec tant de sagesse que la population de ses Etats et leur prospérité firent des progrès rapides. Ce fut elle qui bâtit la ville d'Albe. Ce royaume dura quatre cent trente ans, jusqu'à la fondation de Rome. Le Tibre

s'appelait alors Albula, et servait de limites entre le Latium et l'Etrurie.

Sylvius régna après son père Ascagne. Ses successeurs furent Enée-Sylvius, Sylvius-Latinus, Alba, Atis, Capis, Capetus, Tibérinus qui se nova dans l'Albula et lui laissa son nom. Agrippa son fils monta sur le trône, et devint père de Romulus-Sylvius, qui mourut, dit-on, d'un coup de tonnerre; Aventinus lui succéda; il fut enterré sur le mont nommé depuis Aventin. Proca, son fils, eut deux enfans, Numitor et Amulius.

Après sa mort, Numitor, étant l'aîné, devait ré-Origine de gner; mais Amulius usurpa le trône, tua son Romulus et neveu Egestius, et mit au nombre des prêtresses de Vesta sa nièce Rhéa-Sylvia. Ce roi perfide ne se contenta pas, dit-on, de cette rigueur; il usa de violence pour déshonorer cette vestale, dans l'intention de se donner le droit de la punir. Elle mit au monde deux jumeaux, Romulus et Rémus; Rhéa, accusée d'impudicité, déclara que Mars était le père de ses enfans. Le roi la fit plonger dans un cachot, et ordonna qu'on précipitât les deux iumeaux dans le Tibre.

Ce fleuve était alors débordé; l'onde porta le berceau sur le rivage, où il resta à sec. Lorsque le Tibre rentra dans son lit, une louve, attirée par le cri des enfans, vint les allaiter; un pivert leur porta dans son bec la nourriture de ses petits. Faustule, inspecteur des troupeaux du roi, saisi d'admiration à la vue de ce prodige qui se passait sous un figuier que Tacite assure avoir subsisté plus de huit cents ans, emporta ses enfans chez lui, et les confia aux soins de sa femme Laurencia. Cette femme était méprisée par les bergers que scandalisaient ses débauches; ils lui donnaient le nom injurieux de louve, et c'est probablement ce qui fut l'origine de la fable qu'on vient de raconter.

Rémus et Romulus, devenus grands, se firent exploite remarquer par leur beauté, par leur force et par leur courage. Plutarque prétend qu'ils firent leurs études à Gabies en Etrurie. Denys d'Halicarnasse dit qu'ils restèrent avec les bergers, et que de son temps on voyait encore leur cabane religieusement conservée.

Les deux jeunes princes, pour exercer leur vigueur et leur vaillance, attaquèrent les animaux dans les forêts, les brigands sur les routes, s'associèrent des compagnons braves et dévoués, formèrent une troupe assez nombreuse, tinrent des assemblées, et célébrèrent des jeux. Au milieu d'une de ces fêtes, une bande de brigands les attaqua, s'empara de Rémus, le conduisit au roi Amulius, et l'accusa d'avoir ravagé les domaines du prince Numitor. Amulius renvoya l'accusé à ce prince, et Faustus avertit Romulus du danger de son frère.

Numitor, en interrogeant Rémus, découvre le secret de sa naissance, et apprend avec transport que Romulus et Rémus sont les enfans de Rhéa et ses petits-fils. Tous trois forment le projet de détrôner le tyran.

Rémus, suivi des serviteurs de Numitor, rejoint son frère, dont les compagnons armés s'étaient nendus au palais par différens chemins. Sans perdre de temps, ils enfoncent les portes, attaquent Amulius et le poignardent.

Pendant ce turalte, Numitor rassemblait tous les Albains, sous prétexte de les armer contre cette attaque imprévue; mais, apprenant à l'instant le triomphe des princes, il raconte au peuple leur délivrance miraculeuse et la mort de l'usurpateur. Le peuple, débarrassé de ce roi cruel, rend avec joie le trône à Numitor; et les deux jeunes princes, suivis d'un grand nombre de bergers albains et de guerriers latins, forment le projet de fonder une nouvelle ville.

Avant d'exécuter cette entreprise, ils consultèrent le vol des oiseaux pour savoir auquel des deux l'honneur de la fondation et le gouvernement de la ville appartiendraient. Rémus, qui se tenait sur le mont Aventin, découvrit le premier six vautours; Romulus, placé sur le mont Palatin, en vit ensuite douze. De ce double présage naît une vive altereation; deux partis se forment, l'un pour Rémus qui avait aperçu le premier les vautours, l'autre pour Romulus qui en avait vu un plus grandnombre. Depuis quelque temps, Rémus Mort de Rémus. irritait son frère par ses railleries; il venait récemment de l'insulter en se moquant de ses travaux, et en franchissant un fossé qu'il avait creusé. Quelques historiens disent que Romulus, dans son courroux, tua son frère; d'autres que la dispute, élevée au sujet du vol des oiseaux, se termina par un combat, et que Rémus périt dans la mêlée.

Fondation de Rome par Romulus.

On a aussi rapporté que Rome existait avant Romulus, et qu'il ne fit que la restaurer; mais l'opinion commune est qu'il la fonda sept cent cinquante-trois ans avant Jésus-Christ, au commencement de la quatrième année de la sixième olympiade, 120 ans après que Lycurgue eut donné ses lois à Sparte, 140 avant qu'Athènes eût reçu celles de Solon, et 14 ans avant l'ère de Nabonassar.

### ROMULUS.

Avénement de Romulus en trône.

ROMULUS, resté seul chef de sa colonie, construisit les murailles de Rome. Le combat dans lequel son frère trouva la mort avait été aussi sanglant qu'opiniâtre; les deux partis réunis ne s'élevaient pas à plus de trois mille hommes de pied et de trois cents cavaliers. Persuadé que la force ne donne qu'une autorité passagère, et que le pouvoir n'est solide qu'autant qu'il a pour base la volonté générale et la confiance publique, Romulus rassembla son peuple, et lui demanda s'il voulait être gouverné démocratiquement, ou par un petit nombre de magistrats, ou par un seul.

La délibération ne fut pas longue, et tous ses compagnons le prièrent d'accepter une couronne dont ils le trouvaient aussi digne par son courage et par ses grandes qualités que par sa naissance. royale. Connaissant l'esprit de son siècle et la nécessité de donner à son autorité l'appui de la religion, il dit qu'il ne prendrait le sceptre que si les dieux confirmaient le choix du peuple par un signe éclatant de leur volonté.

On choisit un jour pour les consulter : après avoir offert un sacrifice, Romulus traça un cercle dans l'air avec le bâton recourbé des augures, qu'on appelait lituus. Aussitôt, dit-on, un brillant éclair se fit voir, traversant le ciel de sa gauche à sa droite; et la multitude, croyant entendre: l'arrêt des dieux, le proclama roi.

Romulus, se conformant alors aux usages des Son admirois de la confédération d'Étrurie', qui se faisaient .nistration. précéder de douze licteurs, envoyés par les douze: tribus confédérées, et qui portaient chacun un faisceau de baguettes et de haches, comme marque de l'autorité royale, nomma douze licteurs. Le peuple fut par ses ordres partagé en trois tribus, commandées par trois capitaines. Chaque. tribu se divisait en dix sections appelées curies. Un prêtre, portant le titre de curion, était chargé de présider aux cérémonies religieuses, et d'offrir les sacrifices dans chaque curie.

Les terres furent partagées également entre les TOME 4.

trente curies, excepté une partie que le roi réserva pour les dépenses des temples et pour celles du trésor public. On divisa les citoyens en deux classes: les plus distingués par leur naissance et par leur mérite composèrent le patriciat; les autres prirent le nom de plébéiens.

Le roi choisit parmi les premiers un préfet chargé de gouverner la ville en son absence. Les curies élurent dans la classe des patriciens cent chess de famille qu'on nomma sénateurs ou pères, à cause de leur vieillesse et de leur prudence : lorsque, dans la suite, on augmenta le nombre des sénateurs, les nouveaux élus furent appelés pères conscrits, et ce nom devint peu à peu commun à tout le sénat.

Le peuple choisit encore dans les familles patriciennes trois cents guerriers désignés par le nom de célères, qui rappelait leur bravoure et leur agilité. On les destina à servir de garde au roi. Telle fut l'origine des chevaliers romains, qui, longtemps après, du temps des Gracques, formèrent un ordre séparé; car on ne conserva le nom de patriciens qu'aux descendans des premiers sénateurs.

Le roi se réserva le titre de chef de la religion, la promulgation des lois, leur exécution, le droit d'assembler le peuple et le sénat, et le commandement des armées.

On attribua exclusivement aux patriciens le sa-

cerdoce, l'administration de la justice, les premières charges civiles et militaires. Le sénat jugeait sans appel toutes les grandes questions et les affaires d'État que lui envoyait le roi.

Le peuple élisait les magistrats, proposait les lois, décidait la guerre ou la paix, quand le roi le consultait.

Les assemblées générales avaient lieu rarement; on délibérait par curies; l'avis de la majorité était référé au sénat, et n'avait force de loi qu'après sa confirmation.

Ce qui doit donner une haute idée du génie de Romulus, ce fut l'institution du patronage. Pour metitution du patrorétablir l'ordre, et pour opposer une barrière à l'a- 226. narchie, il avait séparé les patriciens du peuple; mais, voulant prévenir les dissensions que pouvaient faire naître l'orgueil des grands et la jalousie des plébéiens, il unit ces deux classes par des intérêts communs et par des devoirs réciproques. Chaque patricien se choisissait dans le peuple un grand nombre de cliens. Il était obligé de les garantir de tout dommage, de soutenir leurs intérêts, de plaider leurs causes, de faire valoir leur argent, de présider à leurs contrats, de leur expliquer les lois. De son côté le client s'associait aux intérêts de son patron, venait à son secours s'il tombait dans la pauvreté, le rachetait s'il était captif, payait pour lui l'amende s'il y était condamné. Le patron et ses cliens formaient en

quelque sorte une famille; ils ne pouvaient s'accuser entre eux, ni donner leurs suffrages à leurs rivaux, membrasser le parti de leurs ennemis. Cette union politique dura plusieurs siècles; elle s'étendit aux colonies, aux villes conquises; elle s'agrandit comme la république, et l'on vit même enfin des royaumes et des rois choisir leurs patrons dans Rome, et oublier, par l'espoir d'une utile protection, l'humiliation de la dépendance.

La sagesse de ces institutions étonne d'autant plus qu'elles naissaient dans un siècle d'ignorance et au milieu de mœurs si barbares que Romulus, pour conserver la population, se vit obligé de faire une loi qui ordonnait aux pères d'élever leurs enfans, leur défendait de les tuer, et ne leur permettait d'exposer que ceux qui étaient nés estropiés.

Voulant augmenter rapidement le nombre de ses sujets, il offrit dans Rome un asile aux bannis et aux hommes condamnés par les lois. Une prodigieuse foule d'aventuriers accourut alors à Rome de toutes les parties de l'Italie, et de cette impure multitude naquirent les maîtres de l'univers.

Romulus étendait sa puissance par les armes comme par les lois; et long-temps la guerre, qui dépeuple tant d'Etats, fut un des grands moyens dont les Romains se servirent pour augmenter leur population. Lorsqu'ils étaient vainqueurs, ils épargnaient la jeunesse ennemie, l'attiraient dans leurs légions, se faisaient céder des terres dans les pays

conquis, et y envoyaient des habitans qui fondaient bientôt de nouvelles colonies, auxquelles on donnait ensuite le droit de bourgeoisie.

Romulus fonda sa ville avec trois mille trois cents hommes, et la laissa peuplée de quarante-cinq mille. Tous ses règlemens tendirent à inspirer aux citoyens l'amour de la patrie, de la gloire, de la religion, de la justice et de la liberté. Il les accoutumait à estimer la pauvreté laborieuse, à mépriser la richesse oisive. Denys d'Halicarnasse vit encore de son temps les offrandes des dieux servies sur des tables de bois et dans des paniers d'osier. Cicéron les croyait plus agréables au ciel avec cette simplicité, que lorsqu'elles étaient portées dans des vases d'or et d'argent.

La loi rendait les biens communs entre les Législation. époux; le mari, maître et juge de sa femme, pouvait la faire condamner par un conseil de famille, qui recevait sa déclaration. Le divorce était permis; mais les mœurs, plus fortes que les lois, le défendaient; et, pendant plusieurs siècles, on n'en vit aucun à Rome, et on n'y entendit aucune plainte en adultère.

Nulle part l'autorité paternelle ne fut plus sacrée : on l'étendit au-delà des bornes de la justice et de la raison; la nature seule y posa des limites; mais, d'après la loi, le père était maître absolu de son fils; et, quel que fût son âge ou sa dignité, il pouvait le vendre ou le faire mourir. Numa excepta depuis de cette dépendance les fils mariés.

On n'honorait à Rome que la guerre et l'agriculture. Les esclaves et les étrangers y exerçaient presque seuls les arts et les métiers. Plus tard les négocians acquirent quelque estime; mais le commerce de détail y fut toujours méprisé.

Rome bâtie, Rome peuplée, Rome gouvernée par des lois, et brillante déjà par quelques victoires, offrait alors un étrange spectacle au monde. On n'y voyait presque pas de femmes, et cette future capitale de l'univers n'était encore qu'un camp, qui s'augmentait par des recrues, mais qui ne pouvait se reproduire et se perpétuer.

Le roi envoya des ambassadeurs dans les cités voisines pour former des alliances avec les fille s de leurs habitans. Il fit valoir, pour appuyer sa demande, la puissance croissante de son peuple visiblement protégé par les dieux. On accueillit mal ses propositions. Les gouvernemens auxquels il s'adressait avalent déjà conçu beaucoup de jalousie contre cette naissante cité. Ils répondirent avec mépris aux ambassadeurs que, si Romulus et ses brigands voulaient contracter des mariages sortables, ils devaient offrir un asile aux aventurières de tous les pays.

Enlèvement des Sabines.

Romulus dissimula son courroux pour mieux assurer sa vengeance. Quelque temps après, ayant annoncé publiquement qu'il devait célébrer des

jeux en l'honneur de Neptune, il invita à cette fête les habitans des villes voisines. Une foule de spectateurs, attirés par la curiosité, accourut à Rome. Les Céciniens, les Crustuminiens, les Antemnates et les Sabins de Cures y vinrent avec leurs familles.

Au milieu du spectacle, à un signal donné, la jeunesse romaine, portant des armes cachées, se précipite sur ces étrangers, et enlève les jeunes filles malgré la résistance et les larmes de leurs parens. La plus belle de ces captives fut adjugée par le cri public à Talassius, jeune et brave patricien: et, depuis cet événement, on conserva chez les Romains l'habitude de faire entendre le nom de Talassius dans toutes les fêtes nuptiales.

Cette violence donna aux Romains sept cents femmes. Le roi et les ravisseurs s'efforcèrent en vain par leurs prières d'adoucir le courroux des parens outragés, et de légitimer par leur consentement ces unions criminelles. Les étrangers sortirent de Rome furieux, et parcoururent l'Italie pour intéresser les autres nations à leur vengeance.

Acron, roi des Céciniens, attaqua le premier Premières les Romains: Romulus le défit, le tua et s'empara de Romalus de sa capitale. Après ces exploits, il rentra dans Rome, revêtu d'une robe de pourpre, couronné de lauriers, et portant un trophée couvert des armes d'Acron. Les troupes, rangées sur son passage, chantaient des hymnes en son honneur. Ce fut le

premier triomphe. On bâtit sur la colline du Capitole un temple dédié à Jupiter Férétrien. Il était destiné à recevoir les dépouilles que les descendans de Romulus enleveraient aux rois et aux généraux tués de leurs mains. Dans l'espace de cinq siècles, deux seuls Romains, Cornélius Cossus, vainqueur de Tolumnius, roi des Véiens, et Clodius Marcellus, qui avait tué Britomare, ou Viridomare, roi des Gaulois, offrirent ces illustres dépouilles qu'on appelait *Opimes*. Denys d'Halicarnasse vit encore les restes de cet ancien temple de Jupiter, dont la longueur n'était que de quinze pieds.

Romulus, attaqué de nouveau par deux autres peuples, conquit leur pays, transporta les habitans à Rome, et peupla leurs villes de Romains.

Trahison et mort de Tarpéia.

Tatius, roi des Sabins, combattit Romulus avec plus de succès. Après quelques avantages, il s'approcha de Rome. Tarpéius commandait la garnison de la citadelle placée sur le mont Capitolin. Sa fille Tarpéia, gagnée par les présens de l'ennemi, s'engagea à ouvrir, la nuit, la porte aux Sabins, pourvu qu'ils lui promissent de lui donner les ornemens de leur bras gauche (leur usage était d'y porter des bracelets d'ivoire, d'or et d'argent). Favorisés par cette trahison, les Sabins pénétrèrent la nuit dans la citadelle, et, pour récompenser la perfide Tarpéia comme elle le méritait, ils la firent périr sous le poids de leurs boucliers qu'ils jetèrent

sur son corps avec leurs bracelets. Depuis cet événement, ce lieu garda le nom de roche Tarpéienne. C'était de son sommet qu'on précipitait les criminels condamnés pour crimes d'état.

Les Sabins descendirent bientôt en grand nombre de la citadelle dans le dessein de s'emparer de les Romains la ville. Tatius et Hostilius les commandaient. Ro-par l'intermulus s'opposa en vain à leur attaque, les Romains plièrent, et furent vivement poursuivis jusqu'au Palatium. Romulus, désespéré et levant les mains au ciel, fit vœu à Jupiter de lui bâtir un temple dans le lieu où il pourrait rallier ses soldats. Se croyant alors assuré du secours céleste, il s'écrie: « Romains! Jupiter vous ordonne de vous arrêter » et de faire face à l'ennemi. » A ces mots, la frayeur se calme, le courage renaît, la fuite cesse, le combat recommence, et les deux peuples également animés semblent décidés à terminer la guerre par la destruction totale de leurs ennemis; mais au même instant paraît Hersilie à la tête de toutes les Sabines; elles accourent les cheveux épars, les yeux remplis de larmes, tenant leurs enfans dans leurs bras; elles jettent de grands cris, bravent la mort, volent au milieu des traits, séparent les combattans, et se précipitent à leurs pieds. « En vain, disent-elles, la haine vous sé-» pare; vous êtes unis indissolublement par nous: » si vous voulez outrager la nature, rompez, en n nous tuant, le lien fatal qui vous joint : vos ar-

- » mes seront plus humaines si elles nous égorgent,
- » que si elles nous rendent veuves et orphelines.
- » Voulez-vous que nos enfans soient regardés
- » dans tout l'univers comme une race de parri-
- » cides? Mais non, vous êtes tous, par nous, pa-
- » rens, gendres, pères et frères les uns des autres:
- » cédez à la nature, abjurez vos fureurs, apaisez-
- » yous ou immolez-nous. »

A ces mots la pitié succède au courroux; la tendresse remplace la haine; les armes tombent des deux côtés; les deux rois s'embrassent, et la paix est conclue.

On décide que Romulus et Tatius régneront te Romaius ensemble, que la ville conservera le nom de Rome; mais que le peuple prendra celui de Quirites, en l'honneur de Cures, ville des Sabins. Ceux-ci seront admis à Rome comme citoyens; on doublera le nombre des sénateurs; on étendra la ville, en y renfermant le mont Quirinal et le mont Célius.

> Toutes ces dispositions furent religieusement observées. Les deux peuples n'en formèrent plus qu'un, et vécurent cinq ans en bonne intelligence. Tatius occupait le Capitole, et Romulus le mont Palatin. Leurs armes réunies vainquirent les Camériens, et firent de Camère une colonic romaine. Cependant, les amis de Tatius ayant exercé quelques ravages sur les terres de Lavinium, les Laviniens demandèrent justice aux Romains. Romulus pensait qu'on devait leur livrer les coupables; Ta

tius s'y opposait, voulant faire juger ce procès à Rome. Les ambassadeurs mécontens se retirent : les Sahins les poursuivent et massacrent quelquesuns de ces ministres.

Romulus irrité fait saisir les coupables et les livre aux ambassadeurs échappés à cette trahison. L'orgueilleux Tatius accourt alors avec des troupes et rompt les chaînes des prisonniers.

Cette violence resta d'abord impunie; mais quelque temps après les deux rois furent obligés de se rendre à Lavinium pour suivre un antique usage et pour offrir un sacrifice aux dieux pénates des Troyens. Comme ils étaient dans le temple, les fils des ambassadeurs égorgés qui n'avaient pu obtenir justice se précipitent sur Tatius et le poignardent au pied de l'autel. Il fut inhumé avec pompe à Rome.

Romulus, resté seul sur le trône, punit les premiers auteurs de cette catastrophe. Il enigea qu'on lui livrât les meutriers de Tatius; on obéit. Ils vinrent à Rome; mais ils plaidèrent si bien leur cause qu'ils furent absous, comme si le plus juste motif de vengeance pouvait jamais faire excuser un assassinat.

Romulus vainquit encore plusieurs peuples, et entre autres les Fidénates qui avaient pillé des bateaux de vivres appartenant aux Romains. Le plus puissant des peuples d'Étrurie, le peuple véien, fit long-temps la guerre aux Romains avec des suc-

cès balancés; mais enfin, après la perte d'une grande bataille, il céda à Rome une partie de son territoire, et conclut avec elle une paix de cent ans. Romulus vainqueur ne sut pas se défendre de l'ivresse qui suit trop communément la fortune et la gloire. Supportant avec impatience les limites que le sénat opposait à son autorité, il voulut l'abaisser, et se fit hair en se faisant craindre. Un jour, au moment où il passait la revue de son armée sur les bords d'un marais, le ciel s'obscurcit, les muées s'épaississent, le ciel s'enflamme, le tonnerre éclate; une sombre nuit, sillonnée par des éclairs, succède au jour; des torrens de pluie et de grêle fondent sur la terre; l'ombre, le bruit, la foudre répandent partout le désordre et l'effroi. On perd de vue le roi au milieu de ce tumulte, et lorsque la clarté du soleil eut dissipé l'orage, ce prince ne reparut plus.

Le peuple consterné cherchait à venger sa mort; les sénateurs assuraient en vain que les dieux l'avaient enlevé. Dans cet instant de trouble et d'incertitude, le plus estimé des patriciens, Proculus Julius, vénérable par son âge et par sa prudence, s'avance au milieu du peuple, et dit : « Romulus, » roi et fondateur de Rome, est descendu du ciel » et s'est présenté à moi tout à l'heure. Mes yeux » l'ont vu resplendissant de lumière et couvert » d'armes éclatantes. A sa vue, pénétré tout en-», semble d'un respect religieux et d'une sainte ter-

- » reur, je lui ai demandé en tremblant la permis-» sion de lever les yeux sur lui. Va, me dit-il, an-
- " sion de lever les yeux sui iui. Va, iue dit-ii, an-
- » nonce aux Romains les ordres des dieux; ils
- » veulent que ma ville de Rome devienne la ca-
- » pitale de l'univers; que mon peuple s'applique
- » donc de tout son pouvoir à l'art militaire, et
- » qu'il sache, ainsi que ses descendans, que nulle
- » force humaine ne pourra résister à la puissance
- » des Romains. Après avoir prononcé ces mots,
- » il disparut. »

Cette fable flattait trop l'orgueil de Rome pour n'être pas crue avidement, et la vanité satisfaite fit taire le soupçon et oublier la douleur. Romulus mourut âgé de cinquante-cinq ans; il en avait régné trente-sept.

### INTERRÈGNE ET NUMA POMPILIUS.

Rome, cette ville depuis si superbe, qui, moins de quarante ans après sa fondation, croyant déjà fixer les regards des dieux, concevait l'espoir de dominer la terre, n'offrait encore qu'une bourgade composée de quelques maisons et d'un grand nombre de cabanes rangées sans ordre. Ses étendards étaient des faisceaux de foin; ses trophées, des gerbes de blé; ses trésors, des troupeaux. On n'y voyait encore rien de grand que le courage et l'ambition de ses habitans. Son territoire demeura long-temps resserré dans un étroit espace; et ce-

pendant ses premiers monumens publics, sous les successeurs de Romulus, annonçaient la ville éternelle.

On admirait encore, du temps de Denys d'Halycarnasse, les murs, les aquéducs, les égouts construits par Tarquin. Le vrai principe de la grandeur des Romains leur fut donné par Romulus. Il leur fit adopter l'habitude de prendre chez les peuples vaincus tous les règlemens et tous les usages utiles. Ce fut ainsi qu'après avoir triomphé des Sabins, descendans des Lacédémoniens, ses soldats s'armèrent de leurs boucliers, et quittèrent celui des Argiens. Il leur apprit aussi à s'attacher les peuples conquis, en les laissant se gouverner euxmêmes; et, malgré la haine des Romains contre la royauté, il est incontestable que la plus grande partie de leur gloire et de leur puissance doit être attribuée à la sagesse et aux talens de leurs rois.

Origine In nom de Rome.

Les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine du nom de Rome. Ce mot en grec voulait dire force ou puissance. Les uns racontent qu'une Troyenne, nommée Rome, craignant que les Troyens ne se rembarquassent, conseilla à ses compagnes de mettre le feu aux vaisseaux, et que cette violente détermination les fixa en Italie.

D'autres disent que Rome était fille d'Italus et d'Eucharia, ou de Téléphus, fils d'Hercule; d'autres, d'Ascagne. Suivant quelques versions, Rome fut fondée par Romanus, fils d'Ulysse et de Circé, ou par Romus, fils d'Émation, envoyé en Italie par Diomède; ou par Romis, tyran des Latins et vainqueur des Toscans.

La version la plus commune nous vient de Fabius Pictor, qui la tenait de Dioclès le péripatéticien. Il rappelle que les anciens Latins nommaient la mamelle Ruma, ce qui fit donner au fondateur de Rome le nom de Romulus, en mémoire de la louve qui l'avait allaité, et Rome s'honora du nom de son fondateur. On prétend aussi que ce prince, en travaillant aux fondations de sa ville, trouva dans la terre la statue du dieu Consus, d'où sont venus les noms de conseils et de consuls.

Après la mort de Romulus, les Sabins et les Interrègne Romains réunis ne purent, pendant quelque temps, s'accorder sur le choix de son successeur. Chacun des deux peuples prétendait à l'honneur de donner un roi à l'État, et aucun citoyen n'avait assez de prééminence pour fixer les suffrages. Dans cette incertitude, le sénat élut un inter-roi qu'on renouvelait tous les cinq jours. Depuis on continua dans la république d'observer cet usage, et de confier à un inter-roi le gouvernement jusqu'à l'élection de nouveaux magistrats.

L'interrègne plaisait au sénat, disposé à prolonger son indépendance; mais, craignant que le peuple ne fit un choix sans le consulter, il lui proposa adroitement d'élire un roi, et se réserva le droit de confirmer l'élection. Le peuple, satisfait de cette déférence, laissa au sénat le choix du monarque. On vit souvent à Rome ce noble débat, salutaire effet des égards réciproques que le sénat et le peuple avaient l'un pour l'autre : gage heureux d'une union sans laquelle il ne peut exister ni force ni esprit public.

Les patriciens et les plébéiens étant d'accord, il ne fut plus question que de concilier les prétentions des Sabins et des Romains. On convint de tirer au sort pour savoir quelle serait celle des deux nations qui élirait; et on décida que le peuple favorisé par le hasard choisirait un roi dans l'autre peuple. Le sort chargea les Romains de l'élection.

Election deNuma. Il existait alors un Sabin, né à Cures, universellement respecté par ses vertus, ennemi du luxe,
exempt d'ambition, religieux, observateur zélé
de la justice, habitué à vaincre ses passions. Les
citoyens et les étrangers le prenaient pour arbitre.
Le roi Tatius, appréciant ses grandes qualités, lui
avait donné sa fille en mariage: cette haute faveur
ne put lui inspirer le désir de venir à la cour de
Rome; il resta dans la ville de Cures pour soigner
la vieillesse de son père. Treize ans après, ayant
perdu sa femme, il s'était retiré à la campagne, où
il se livrait aux douceurs du repos et aux charmes
de l'étude. Tel était le sage Numa; le choix des
Romains tomba sur lui, et l'approbation universelle le confirma.

Deux citoyens distingués, Vélésus, que les Sabias voulaient porter au trône, et Proculus, qui comptait sur les suffrages des Romains, furent chargés d'annoncer à Numa son élection. Ce prince philosophe, loin d'être ébloui de l'éclat d'une couronne, n'en vit d'abord que le poids, et la refusa. « Les qualités, répondit-il, qui m'attirent votre » estime, doivent m'écarter du trône, puisqu'elles » ne me font aimer que la retraite, l'étude et le » repos: vous êtes ambitieux, et je ne le suis pas;

» vous aimez la guerre et les conquêtes, je préfère

» la paix à tout; vous avez plus besoin d'un gé-

» néral que d'un roi. »

Ses refus augmentèrent le désir de le posséder; il résista encore quelque temps aux instances du peuple romain et à celles de sa famille; mais des présages heureux et les vives prières des habitans de Cures, qui le pressaient de servir de lien entre eux et les Romains, le déterminèrent à quitter sa solitude: il sacrifia aux dieux, et partit.

Le sénat et le peuple sortirent au-devant de lui : l'entrée d'un roi pacifique dans cette Rome, vrai temple de la guerre, fut le triomphe de la sagesse et de la vertu.

L'inter-roi, Spurius Vettius, pour rendre l'inauguration du roi plus solennelle et la satisfaction publique plus complète, ordonna que le peuple procéderait une seconde fois à l'élection. Les suffrages furent unanimes. Cependant Numa refusa

TOME 4.

d'accepter les ornemens royaux avant que les dieux eussent confirmé son élection. Il sacrifia sur le mont Tarpéien avec les prêtres et les augures. On consulta les auspices; et, les ayant trouvés favorables, Numa, décoré du sceptre, de la couronne et du manteau royal, redescendit sur la place au bruit des acclamations du peuple \*.

Son gouvernement pacifique. Romulus avait fondé Rome par les armes; Numa voulut consolider son existence par la paix et par la religion. Tous ses soins eurent pour objet de calmer ces esprits belliqueux, et d'adoucir leurs mœurs barbares. Il bâtit le temple de Janus, dont les portes devaient rester ouvertes pendant la guerre, et fermées pendant la paix. On ne les ouvrit point tout le temps qu'il régna; mais il ne fut fermé que deux fois depuis, à la fin de la première guerre punique, et après la bataille d'Actium.

Sa législation. Numa savait que la vanité humaine résiste aux hommes et cède au ciel. Pour donner à ses lois une sanction céleste, il fit croire au peuple qu'elles lui étaient dictées par la nymphe Égérie qu'il consultait dans un bois sacré, près de Rome.

Romulus n'avait donné que dix mois à l'année: le premier s'appelait Mars, du nom de la divinité à laquelle il prétendait devoir la naissance. Numa corrigea cette erreur grossière en y ajoutant janvier et février; de sort que l'année se trouva com-

<sup>\*</sup>An de Rome 39. — Avant Jésus-Christ 713.

posée de trois cent cinquante-cinq jours, de douze mois lunaires avec des intercallations de jours complémentaires, qui, au bout de vingt-quatre ans, remettraient les années à peu près d'accord avec la marche du soleil. Jules César compléta, depuis, cette réforme par un nouveau calendrier qui fut définitivement corrigé en 1582 par Grégoire XIII.

Numa établit des jours nommés fasti et nefasti, qui marquaient les temps où il était défendu ou permis de s'assembler et de juger. Il créa plusieurs sacerdoses, l'un pour Mars, l'autre pour Jupiter, et le troisième pour Romulus qu'on adorait sous le nom de Quirinus. Ces pontifes, pris parmi les patriciens, et présidés par un souverain pontife, étaient choisis par le peuple : leur nombre et celui des augures augmenta dans la suite. Ils réglaient les sacrifices, les cérémonies, les jours de fêtes, les expiations, les deuils, les funérailles, surveillaient les ministres subalternes, instruisaient le peuple, expliquaient les prodiges et jugeaient tous les différends relatifs à la religion.

L'établissement des vestales fut réglé par Numa; Institution il en créa quatre : elles n'étaient point admises audessous de six ans ni au-dessus de dix. Elles gardaient le feu sacré et le palladium, et devaient rester vierges; mais, à trente ans, elles pouvaient quitter le sacerdoce et se marier. La loi leur accordait de grands priviléges; seules entre les femmes, elles pouvaient disposer de leurs biens

sans curateurs; on les croyait en justice sans scrmens; un lieteur portait devant elles les faisceaux. Si le sort faisait qu'un criminel se trouvât sur leur passage, il recevait sa grâce; elles étaient aourries aux dépens du trésor public. Mais on avait attaché de grandes peines à l'infraction de leurs devoirs. Une vestale laissait-elle éteindre le feu sacré qu'on ne pouvait rallumer qu'aux rayons du soleil, le souverain pontife la faisait frapper de verges. Si elle violait son vœu de chasteté, on l'enterrait vive dans un caveau qu'on murait sur elle, et dans lequel on ne laissait qu'un pain, une cruche d'eau, une fiole d'huile et un pot de lait. On exigeait d'elles la plus grande décence. Une vestale nommée Posthumia fut appelée en jugement et blâmée pour s'être montrée en public avec une parure trop recherchée.

Numa, croyant la superstition nécessaire à des peuples trop grossiers pour que la raison seule servit de frein à leurs passions, cherchait tous les moyens et saisissait toutes les occasions d'imprimer dans leurs âmes des sentimens religieux. Une affreuse contagion s'étant répandue dans le pays, Numa attribua la cessation de ce fléau à la chute d'un bouclier d'airain tombé du ciel entre ses mains : il prétendit avoir appris de la nymphe Égérie que ce bouclier, tant qu'on le garderait, serait le gage du salut de Rome; et pour qu'on ne pût le dérober, il en fit faire onze semblables,

parmi lesquels il était impossible de le distinguer, On créa des prêtres appelés Saliens, qui dansaient, et chantaient des hymnes pendant la fête instituée pour rappeler cet événement.

Numa créa un collége de hérauts. Les uns maintenaient l'ordre et le silence dans les assem-des héraute blées publiques, les autres, nommés Fécique, déclaraient la guerre et la paix. On les envoyait demander justice aux peuples étrangers; ils pronaient les dieux à témoin de leur sincérité, en prononcant contre eux-mêmes des imprécationss'ils manquaient à la vérité. Ils fixaient un délai pour la réponse; et, s'ils n'obtennient pas la réparation demandée, ils rendaient compte au sénat de leur mission, et déclaraient qu'on pouvait prendre les armes.

Numa, dans l'intention de faire respecter la Autres justice et de rendre les propriétés sacrées, établit de Nama. des fêtes en l'honneur du dieu Terme; houreuse idée qui déifiait la base de toute civilisation et de toute association politique, la propriété.

Avant son règne, les étrangers regardaient Rome comme un camp menagant : sous son gouvernement, on la considéra comme une ville sage, comme un temple saint, comme un tribunal inste et vénéré. Ce roi pacifique fit de bons règlemens pour la police; et, afin de maintenir l'ordre, l'union et la tranquillité parmi les citeyens, il classa le peuple en corporations dans lesquelles il méla politiquement les Sabins avec les Romains.

Comme il savait que l'extrême pauvreté éteint l'amour de la patrie et dispose à la sédition, il partagea les terres conquises entre les pauvres, et mit en tel honneur l'agriculture que long-temps après lui les généraux d'armée et les premiers magistrats se faisaient gloire de conduire la charrue et d'employer au labourage ces nobles mains qui avaient tenu les balances de la justice et le glaive de la victoire.

L'histoire n'a point à parler des exploits, des conquêtes et des triomphes de Numa; mais elle nous apprend que, pendant un règne de quarante-trois années, on ne vit à Rome ni guerres ni révoltes, et que le bonheur public fut le fruit de ce sommeil de la gloire militaire. Les étrangers, admirant les vertus d'un peuple dont ils avaient redouté la naissance, prenaient alors les Romains pour arbitres de leurs différends. Enfin Numa réalisa cette idée d'un ancien sage, qui dit que « Le monde ne serait heureux que lorsqu'on » verrait la philosophie sur le trône. »

Quelques auteurs ont cru sans fondement que Pythagore avait formé ce grand roi. Pythagore ne parut que cent cinquante ans après, sous le règne de Tarquin. Numa congédia la garde créée par Romulus: « Je ne voudrais pas, disait-il, régner » sur un peuple qui m'inspirerait quelque mé-» fiance. » Il érigea un autel à la bonne foi.

Ami des lettres comme de la religion, il prétendait avoir commerce avec les muses, dont il nommait l'une Tacita, pour faire entendre probablement par cette allégorie combien le silence et la méditation étaient utiles à l'esprit.

Quelques auteurs veulent nous faire douter de la vérité de cette histoire qu'il est si désirable de croire. Plutarque dit que les registres de Rome ayant été pillés par les Gaulois, tout ce qu'on nous raconte de ces premiers temps a été imaginé pour flatter l'orgueil du peuple romain et la vanité des anciennes maisons. Cette opinion n'est pas probable; si les archives furent détruites, la tradition a dû facilement y suppléer dans un pays où les mêmes familles se sont conservées tant de siècles.

Numa mourut à quatre-vingt-trois ans, après Sa mert. quarante-trois années de règne. Dans sa vieillesse, son corps était resté exempt d'infirmités comme son âme de vices. Les patriciens portèrent son lit de mort; tous les prêtres formèrent son cortége, et les sanglots du peuple prononcèrent son oraison funèbre. Il avait défendu qu'on le brûlât. Il fut enterré, dans un cercueil de pierre, au pied du Janicule; et, suivant ses ordres, on enferma dans un autre cercueil de pierre quatorze livres qu'il avait composés.

Cinq cents ans après, on retrouva ces deux cer-

cueils. Il ne restait aucun vestige de sa personne; mais ses manuscrits étaient entiers; et Pétilius, préteur, qui les lut, ayant déclaré au sénat que leur publicité nuirait à la religion, on les brûda.

# TULLUS HOSTILIUS.

Après un court interrègne, le peuple élut pour roi Tullus Hostilius, et le sénat confirma l'élection. Ce prince était petit-fils de la Sabine Hersilie, dont le courage désarma et réunit deux peuples prêts à s'égorger. Tullus, né à Médullie, ville albaine et colonie romaine, y possédait de grandes terres qu'il partagea entre les plus pauvres de ses concitevens, dès qu'il fut sur le trône.

La population de Rome augmentait ; le nouveau roi enserma le mont Célius dans la ville. Différent de Numa, son caractère était belliqueux; îl joignait l'habileté d'un général à la vaillance d'un soldat.

Dans ce temps, Cluilius, dictateur d'Albe, jaloux de la grandeur de Rome, permit à la jeunesse albaine de piller les terres des Romains. Ceux-ci s'en vengerent par des représailles; des deux côtés on se plaignit, et en demanda réparation.

Hostilius fit un bon accueil aux envoyés d'Albe, de guerre entre Rome et Albe.

Hostilius fit un bon accueil aux envoyés d'Albe, de guerre mais différa sa réponse. Les ambassadeurs de Rome et Albe.

furent reçus par les Albains avec hauteur, et on

leur refusa toute satisfaction. C'était ce qu'Hostilins avait prévu. Ce refus ayant mis la justice de son côté, avantage que la religion et la bonne foi du siècle rendaient alors très-important, Rome déclara la guerre.

Les deux armées se mirent en campagne : elles étaient près d'en venir aux mains . lorsque Cluilius mourut subitement dans sa tente; Métius Suffétius lui succéda. Ce nouveau dictateur, plus juste et plus pacifique que son précédesseur, voulut prévenir l'effusion du sang par un accord: il demanda une conférence au roi de Rome, l'obtint, et lui représenta les dangers d'une guerre ruineuse, dont les Étrusques profiteraient pour attaquer et pour écraser les deux peuples affaiblis par leurs divisions. On convint de part et d'autre qu'au lieu de risquer Combatdes Horaces et un bataille sanglante, trois combattans, choisis des Curiapar chaque parti, décideraient la querelle, et que le peuple vaincu serait entièrement soumis au vainqueur. Ainsi trois Albains et trois Romains se virent chargés de la destinée de leur patrie.

Il existait alors dans l'armée romaine trois frères distingués par leur force et par leur brayoure. Ils portaient le nom d'Horaces. Le sort voulut aussi qu'une seule famille albaine, celle des Curiaces. s'honorât du courage de trois guerriers qui l'emportaient sur tous les autres par leur adresse et par leur intrépidité. Le choix de Rome et d'Alba tomba sur eux.

Le jour pris pour le combat, ils s'avancent dans la lice; les deux armées les entourent; leurs parens, leurs chefs, leurs concitoyens les couvrent d'armes superbes, les conjurent d'assurer leur indépendance, les exhortent à soutenir l'honneur de leur pays, et donnent le signal avec l'inquiétude que devait causer un moment si critique, mais avec la confiance qu'inspiraient à chaque partil'ardeur, l'adresse et la force de ces jeunes guerriers. Étonnant spectacle, où deux peuples nombreux, ne courant aucun danger personnel, étaient agités par la crainte de l'issue d'un combat où un si petit nombre de combattans devait décider de leur sort.

Animés du courage, et chargés des intérêts des deux armées, les six guerriers s'avançent; leurs yeux se menacent; leurs épées brillent: ils s'attaquent, ils se pressent; l'air retentit du choc de leurs glaives et de leurs boucliers. Les deux peuples, présens à cette lutte terrible, attentifs, immobiles, silencieux, suivent des yeux tous leurs mouvemens, et semblent avoir perdu la voix et la respiration.

Les trois Albains voient les premiers couler leur sang; mais, impatiens de venger leurs blessures, ils percent et renversent deux Romains qui tombent morts sur l'arène. Au bruit de leur chute, Albe pousse des cris de joie, et Rome frémit de crainte: un seul défenseur, un seul Horace lui reste; entouré par ses trois ennemis, sa défaite

semble inévitable. Cependant Horace n'avait point reçu de blessures; trop faible pour combattre à la fois ses trois adversaires, mais plus fort que chacun d'eux, il prend la fuite pour les séparer, certain qu'ils le suivraient plus ou moins lentement, selon que leurs blessures leur laisseraient plus ou moins de vigueur.

Les Romains qui ne démêlent pas son artifice, s'indignent de sa lâcheté et l'accablent d'imprécations. Albe triomphe! elle crie à ses combattans de hâter leur marche et d'achever leur victoire. Mais tout à coup Horace, voyant les trois Curiaces, qui le poursuivaient, assez éloignés l'un de l'autre, s'arrête, se retourne, se précipite sur celui qui était le plus près, l'attaque, le perce et le tue avant que ses frères, excités par le crides Albains, puissent arriver à son secours. L'espoir renaît dans le cœur des Romains; ils encouragent Horace du geste et de la voix : plus ardent que leurs vœux, plus rapide que leurs pensées, il atteint le second Curiace, et l'étend sans vie sur l'arène. Tout le camp d'Albe jette un cri de terreur; il ne restait plus de chaque côté qu'un combattant; mais aucune blessure n'affaiblissait la vigueur du Romain; l'Albain, épuisé par une longue course et par le sang qui sortait de son flanc, se traîne, peut à peine soutenir ses armes, et ne présente qu'une victime au vainqueur. Ce ne fut plus un combat, mais un sacrifice. Horace, certain de son triomphe,

s'écrie : a J'ai offert deux Albains aux manes de » mes frères, j'offre le troisième à ma patrie. Je » termine en l'immolant, la querelle des deux peu-» ples, et je donne à Rome l'empire sur Albe. » A ces mots, il enfonce le glaive dans le sein de son ennemi, et lui enlève son armure.

Rome triomphante, Albe consternée, se réunirent pour célébrer les funérailles des deux Romains et des trois Curiaces morts dans ce combat. Du temps d'Auguste on voyait encore leurs tombeaux placés dans le lieu où chacun d'eux avait péri.

Mort de Camille.

Les passions les plus nobles, lorsqu'elles sont portées à l'excès, deviennent fanatisme et conduisent au crime, L'amour de la patrie et la haine de ses ennemis enflammaient le cœur d'Horace, et l'avaient fait triompher des Albains; mais il ne pouvait supporter qu'une âme romaine demeurât indifférente à la victoire de Rome, et qu'elle plaignît les vainous. En rentrant dans la ville, il rencontre sa sœur Camille ; elle aimait l'un des Curiaces, et devait l'épouser. A la vue de son frère, revêtu de la cotte d'armes de son amant, elle arrache ses choveux, déchire ses vêtemens, verse un torrent de larmes, se frappe le sein, éclate en sanglots, et s'adressant avec fureur au meurtrier du malheureux Albain : « Tu es, lui dit-elle, le plus » féroce de tous les hommes; tu m'as privée de mon » époux, le sang de Curiace coule sur tes armes! » tu insultes à ma douleur et tu triomphes de ton

- » crime! Puissent les dieux te punir! Puissent-ils
- » immoler aux mânes de mon Curiace le dernier
- » Romain sur les débris de Rome!

Horace, furieux de voir sa sœur irritée de sa victoire et affligée de la joie publique, et de l'entendre former des vœux contre son pays, n'écoute ni la raison, ni la pitié, ni la nature; emporté par une rage forcenée, il enfonce son glaive dans le sein de Camille, en s'écriant : « Sœur dénaturée, » tu oublies ta patrie et tes frères; va rejoindre » ton Curiace, et qu'ainsi périsse toute Romaine

» qui pleurera l'ennemi de Rome. »

Ce crime glaça d'horreur le sénat; Horace fat Jugement appelé en jugement. Le roi chargea deux juges, sauvé par son père. nommés duumvirs, de prononcer sur son sort. Justement condamné, il allait tomber sous la hache du lieteur, lorsque le vieil Horace, son père, s'avançant au milieu de l'assemblée du peuple, arrête le coup fatal, invoque les antiques lois, rappelle ses droits paternels, prétend qu'il est le premier juge desa famille, et qu'il aurait lui-même tranché les jours de son fils s'il l'avait jugé digne de mort; il appelle au peuple de l'arrêt des dnumvirs.

A l'aspect de ses cheveux blancs, de sa profonde douleur, les citoyens émus l'entourent et lui prêtent une oreille attentive. « Romains, dit-» il, je vous conjure de me laisser le seul enfant » qui me reste : toute ma famille vous a été sacri-

» fiée; souffrirez-vous qu'on enchaîne la main qui » vous rend libres? Laisserez-vous traîner au sup-» plice ce guerrier dont l'ennemi n'a pu soutenir » les regards? L'excès de son amour pour vous » lui coûtera-t-il la vie? Mais l'arrêt est pronon-» cé: viens, licteur; lie ces mains victorieuses; » couvre d'un voile funèbre la tête du libérateur » de la patrie; frappe celui qui a donné l'empire » au peuple romain. Mais quel lieu choisiras-tu » pour le supplice? Sera-ce dans ces murs? ils » viennent d'être témoins de son triomphe. Hors » des murs? au milieu du camp romain? entre » les tombeaux des Curiaces? tu ne trouveras pas » un seul lieu où tu ne rencontres un monument » de sa gloire et une sauvegarde contre son sup-» plice. »

Le peuple, entraîné par la reconnaissance et par la pitié, fit taire les lois, et accorda la vie au coupable; mais, pour concilier la clémence et la justice, on le fit passer sous un joug qu'on appela solive de la sœur, et il fut condamné à une amende que son père paya.

Après avoir satisfait en quelque sorte à la justice des hommes, Horace offrit aux dieux des sacrifices expiatoires; et Rome érigea un tombeau où l'on renferma les restes de l'infortunée Camille.

Nouvelle Deux ans après ces événemens \*, les Albains

<sup>\*</sup> An de Rome 85. - Avant Jésus-Christ 665.

soumis, mais qui conservaient dans leur cœur le ressentiment de leur défaite, promirent secrètement aux Fidénates et aux Véiens de favoriser leurs armes s'ils les tournaient contre Rome. Ces peuples lui déclarèrent la guerre. Tullus se mit à la tête des troupes romaines pour les combattre. Bientôt les armées furent en présence; au moment Trabison où la bataille s'engageait, les Albains, placés à l'aile droite des Romains, s'en séparent et se retirent sur une montagne. L'armée romaine, effrayée de cette défection imprévue, se trouble et s'ébranle; Tullus, après avoir fait vœu de créer douze nouveaux prêtres saliens, et de bâtir des temples à la Pâleur et à la Crainte, parcourt les rangs, et dit aux soldats que la retraite des Albains n'est qu'une manœuvre ordonnée par lui-même; et, en même temps, il commande à sa cavalerie d'élever ses lances en chargeant, et de s'étendre afin de cacher aux ennemis le mouvement de l'armée albaine. Ces ordres exécutés eurent un plein succès. Les Fidénates crurent que les Albains manquaient à leur engagement; troublés et découragés par la privation de ce secours, ils n'opposèrent qu'une faible résistance aux Romains, et prirent la fuite. Un. grand nombre de leurs soldats se nova dans le Tibre.

Métius Suffétius, voyant la victoire de l'armée supplice romaine, se joint à elle avec ses Albains, pour-suffetius suit l'ennemi, et félicite Tullus sur son triomphe.

Le roi dissimule son courroux, ordonne pour le lendemain un sacrifice, laisse les Albains dans une pleine sécurité, court à Rome, informe le sénat de leur trahison, fait adopter la résolution hardie qu'il conseille, rejoint son camp dans la nuit, et ordonne au vaillant Horace d'aller droit à Albe avec l'élite de la cavalerie et de l'infanterie.

Le lendemain, à l'heure du sacrifice, comme les deux peuples s'y trouvaient sans armes, suivant l'usage, une légion romaine, portant des épées cachées, environne l'assemblée: « Romains, dit » le roi, jamais les dieux ne vous ont montré tant » de faveurs et ne vous ont fait remporter une vic-» toire plus éclatante et plus inespérée. Vous aviez » à lutter à la fois contre le courage de vos enne-» mis et contre la trahison de vos alliés : votre » courroux ne doit point s'étendre sur les Albains, » ils n'ont fait qu'obéir à leur chef. C'est Métius » qui est seul coupable; seul, il a excité les Fidé-» nates à la guerre; seul, il a manqué à sa foi; » seul, il a rompu les liens qui unissaient nos deux » pays. Je ferai de ce traître un exemple qui ins-» pirera l'effroi à ses imitateurs : j'ai résolu, pour » le bonheur du peuple romain, de transporter les » Albains à Rome, d'associer leur sénat au nôtre, n et de ne faire qu'un seul peuple des deux na-» tions.

» Pour vous, Métius, je vous laisserais la vie » si l'on pouvait compter sur votre parole; serves

» de leçon aux hommes; vous avez déchiré la » commune patrie, soyez de même déchiré. » A ces mots, il le fit écarteler par deux chars attelés de quatre chevaux. Cet affreux supplice remplit les deux armées d'horreur et d'effroi.

Pendant ce temps Horace portait à Albe les Destruction ordres du roi et le décret du sénat. Les habitans, de la immobiles et consternés, virent démolir leur ville qui avait duré cinq cents ans, et furent transférés à Rome, dont ils accrurent la puissance et la renommée.

Tullus fit encore la guerre aux Fidénates, gagna sur eux une bataille et s'empara de leur ville. Il de Tulius. combattit aussi les Sabins, les défit, s'enrichit de leurs dépouilles, et força trente villes latines, autrefois colonies d'Albe, à se soumettre au peuple romain. Cette guerre dura cinq ans, et se termina par une paix glorieuse.

Quelque temps après une pluie de pierres tombée sur le mont Albain et d'autres prétendus prodiges firent croire au peuple que l'on avait irrité les dieux des Albains en négligeant leur culte. La peste, exerçant de grands ravages, augmenta la superstition. Le roi s'efforça d'apaiser les dieux par des expiations. Il mourut après un règne de sa mort. trente-deux ans.

Les uns disent que, lorsqu'il offrait un sacrifice secret, Jupiter le foudroya pour n'avoir pas observé les rits prescrits; d'autres croient qu'Ancus TOME 4.

Martius, petit-fils de Numa, le fit assassiner. S'il ne commit pas ce crime, il en profita.

Tullus fut un des plus grands rois de Rome; il montra beaucoup d'habileté à la guerre, de prudence en politique, et de sagesse en administration. Quelques traits de superstition et de cruauté, vices de son temps, obscurcissent sa gloire.

#### ANCUS MARTIUS.

(An de Rome 113. - Avant Jésus-Christ 639.)

Règne L'Interrècne ne fut pas long, et le sénat cond'Ancus firma le choix du peuple qui tomba sur Ancus
Martius, né de Pompilia, et petit-fils de Numa.
Il se montra d'abord disposé à suivre le système pacifique de son aïeul. Il fit graver les règlemens de ce prince sur des planches de chêne, et parut ne s'occuper qu'à offrir des sacrifices et à donner des encouragemens à l'agriculture.

Les Latins, mal informés, le crurent plus timide que pacifique; ils prirent les armes et pillèrent les campagnes romaines. Ancus ne tarda pas à leur prouver qu'il réunissait dans sa personne les talens de Romulus et les vertus de Numa. Strict observateur des lois et des formes, il demanda justice aux agresseurs. Les Latins répondirent que la mort du roi Tullus, ayant rompu les traités, les dégageait de leurs sermens.

Le fécial romain, arrivé sur leur territoire, dit à haute voix : « Écoutez, Jupiter, Junon, Qui-» rinus, dieux du ciel, de la terre et des enfers; » je vous prends à témoin que le peuple latin nous » a outragés injustement, et que le peuple romain » et moi, du consentement du sénat, nous lui » déclarons la guerre. » Cette formule prouve que le gouvernement romain était, du temps de ses rois, plus républicain que monarchique.

Les Romains défirent les Latins, et reprirent sur eux la ville de Politoire qu'ils' avaient conquise. Ancus Martius vainquit aussi les Sabins et les Fidénates, enrichit la ville de nouveaux habitans, enferma dans ses murs le mont Aventin, posa les fondemens de la ville d'Ostie à l'embouchure du Tibre, et y construisit un port qui devint pour Rome une source d'abondance et de commerce.

Ce prince batit une prison publique afin de Première comprimer les malfaiteurs. Il fit creuser des salines et distribuz du sel au peuple. Ce fut ce même roi qui entoura de murailles et de tours la montagne du Janicule, située au-delà du Tibre: il y placa une forte garnison.

Sous son règne, Lucumon, fils de Démarate, Origine de Corinthien, s'était énficht par le commerce : quin. chassé de sa patrie par une faction, il vint se réfugier à Tarquinie, ville de Toscane (Étrurie); il y épousa une femme très-riche dont il eut deux fils, Arons et Lucumon. Arons mourut, Lucumon hérita seul de la fortune de son père, et se maria avec Tanaquil, femme d'une naissance distinguée, dont l'ambition ne connaissait pas de bornes. Cette femme hautaine ne pouvait supporter d'avoir d'égales dans sa patrie; elle crut que ses grandes richesses lui feraient jouer un rôle plus éclatant dans la ville de Rome, où personne ne la surpassait en opulence. Son mari se rendit à ses instances, et vint s'y établir. Il prit le nom de Lucius Tarquin. La fortune l'y suivit et le couronna. Le peuple, qui veut toujours appuyer l'histoire sur des fables, et expliquer les grands événemens par des prodiges, prétendit dans la suite qu'à son arrivée au Janicule, un aigle, planant sur son char, lui avait enlevé sa toque, et l'avait replacée sur sa tête.

La véritable cause de la fortune de Tarquin, ce furent ses richesses, ses talens et les lumières que sa famille avait puisées dans la Grèce. Ces grandes qualités lui attirèrent la confiance du roi qui l'employa avec succès à la guerre et dans les conseils.

Mortd'Angas Martius Ancus Martius mourut après vingt-quatre ans de règne; il avait conçu une si haute opinion de la sagesse de Tarquin, qu'il lui confia la tutelle de ses enfans.

## TARQUIN L'ANCIEN.

(An de Rome 138. — Avant Jésus-Christ 615.)

Le dernier roi, en rendant justice au talent de Usurpation Tarquin, se trompa sur son caractère; l'attache-de Tarquin ment que lui avait montré cet étranger n'était l'Ancien. qu'un voile dont il couvrait son ambition. Ne voulant pas laisser aux Romains le temps de réfléchir au droit des enfans d'Ancus, il les envoya à la campagne sous prétexte de leur donner le plaisir de la chasse. Pendant leur absence, il rassembla le peuple; ses nombreux partisans firent tomber sur lui la majorité des suffrages. Le choix d'un étranger n'était pas nouveau pour les Romains qui avaient déjà placé sur le trône Tatius et Numa. Le sénat ne lui opposa aucun obstacle, et il se vit, ainsi que le désirait Tanaquil, élu d'un commun accord roi des Romains.

Tarquin, dans l'intention de se rendre populaire, pour confirmer son autorité, éleva cent plébéiens à la dignité de sénateurs. Ces nouveaux pères conscrits portèrent le sénat au nombre de trois cents. Il fixa celui des vestales à six.

Les Latins, les Étrusques et les Sabins, dont la jalousie croissait avec la puissance de Rome, lui firent la guerre; mais îls commirent la faute de l'attaquer séparément, et cette désunion fut la cause de leurs revers.

Tarquin, employant tour à tour la temporisation et l'audace, la force et la ruse, repoussa leurs efforts et défit leurs troupes. Tous les peuples d'Étrurie se liguèrent enfin contre Rome; une trahison leur livra Fidène: mais Tarquin la reprit, punit les traîtres, et y plaça une colonie romaine. Ayant gagné ensuite une grande bataille sur les Étrusques, ces peuples firent la paix aux conditions qu'il leur dicta. Bientôt après ils recommencèrent à prendre les armes; mais, vaincus de nouveau, ils se soumirent. Quelques auteurs croient que ce fut après ces triomphes qu'on établit l'usage de faire précéder les rois des Romains par douze licteurs.

Ses constructions. Profitant des loisirs de la paix, Tarquin embellit Rome par de grands travaux; il fit construire des aquéducs, des égouts, donna plus d'étendue et de solidité aux murs de la ville, fit élever un cirque avec des gradins, et posa les fondemens du Capitole qu'il dédia à Jupiter, à Junon et à Minerve. Cet édifice ne fut achevé que trois ans après l'expulsion des rois.

Dans ce temps l'adresse d'un augure augmenta la crédulité populaire: Tarquin voulait ajouter trois centuries à celle des chevaliers; l'augure Accius Névius prétendait qu'on devait avant interroger les dieux. Le roi, pour éprouver sa science, lui dit de consulter les auspices, afin de savoir si un autre projet qu'il avait dans l'esprit pouvait

s'exécuter. L'augure, de retour, dit que la chose était faisable : « Eh bien, reprit le roi, voici ma » pensée; je voulais savoir si vous pouviez couper » avec un rasoir ce caillou que j'ai dans les mains. » Accius, sans se déconcerter, prit le rasoir et coupa le caillou. On lui érigea une statue d'airain, et la foi aux augures devint telle qu'on n'entreprit plus rien sans les consulter.

Tarquin, dans ses premières campagnes sous le règne d'Ancus, avait pris la ville de Corniculum. L'un de ses habitans, Tullus Servius, né à Rome pendant la captivité de sa mère, devint libre, et Tullus Seracquit par son mérite une grande considération parmi les Romains. On racontait que dans son enfance on avait vu une flamme entourer son berceau et voltiger autour de sa tête. La reine Tanaquil, aussi crédule qu'ambitieuse, fut frappée de ce prodige, et conseilla au roi de prendre cet enfant sous sa protection. Il s'y attacha, le traita comme son fils, lui accorda sa fille en mariage, et lui fit commander des corps d'armée. Sa bravoure, sa prudence et ses succès lui attirèrent la confiance publique : le peuple s'accoutumait à le regarder comme le successeur du roi qui n'avait que des fils en bas âge.

Les enfans d'Ancus Martius, jaloux de son crédit, fiers de leur naissance, et irrités contre ce de l'Ancien. nouvel obstacle qui s'opposait à leur élévation, résolurent la mort de Tarquin. Ils gagnèrent deux

paysans qui, portant la cognée sur l'épaule, seignirent de se quereller à la porte du palais. Dans
ces temps de mœurs simples et grossières, les rois
jugeaientsouvent eux-mêmes les dissérends de leurs
sujets. Tarquin, entendant le bruit de la dispute
des deux paysans, les fait entrer; ils continuent
en sa présence leur violente altercation; pendant
qu'il fixait les yeux sur l'un des interlocuteurs,
l'autre fend la tête du roi avec sa cognée, et tous
deux prennent la fuite.

Usurpation de Tullus Servius.

Le peuple s'émeut : Tanaquil, désespérée, mais toujours audacieuse, ferme les portes du palais, appelle Tullus Servius, lui prouve qu'il n'a que le choix de la couronne ou de la mort : l'ayant ainsi déterminé à monter sur le trône et à venger le roi, elle paraît sur le balcon, et dit au peuple que Tarquin, légèrement blessé, a repris connaissance, et qu'il continue à s'occuper des affaires publiques. Bientôt Servius Tullus entre dans la salle d'audience, revêtu des habits destinés à l'héritier du trône, et entouré de licteurs. Il prononce quelques arrêts au nom du roi, déclare qu'il le consultera sur d'autres, et se retire. Les enfans d'Ancus, trompés par cet artifice, croient leur conjuration découverte, prennent la fuite, se réfugient chez les Volsques, et laissent leur ennemi sans rivaux et sans danger.

Tarquin mourut à quatre-vingts ans; il en avait régné trente-huit. Il laissa deux fils, Lucius et Arons, ainsi que deux filles mariées. Tullus, après avoir administré quelques jours l'État au nom du roi, déclara publiquement sa mort, et gouverna le royaume comme tuteur de ses enfans.

#### SERVIUS TULLUS

(An de Rome 176. - Avant Jesus-Christ 576.)

Les sénateurs, indignés de l'atteinte que l'ambition de Tullus portait aux lois anciennes et à leurs droits, réfusèrent de reconnaître son autorité, et lui firent craindre une chute aussi prompte que sa fortune. Tullus avait trop osé pour s'arrêter; un trône usurpé est sur un précipice; on peut en tomber, mais non en descendre. Dans l'extrême danger, l'extrême audace est sagesse; Tullus, bravant le courroux du sénat, convoque le peuple; il lui rappelle ses services passés, tout ce qu'il a fait pour le soulagement des pauvres; il expose le danger que lui fait courir la haine du sénat, haine qu'il ne s'est attirée que par son amour pour le peuple. Il remet les enfans de Tarquin sous la garde de ses concitoyens, et déclare qu'il va s'exiler dans la crainte de troubler le repos de Rome, où son existence devient le prétexte de la discorde.

Le peuple, touché de ses plaintes et flatté de sa déférence, le presse de rester, lui offre la couronne et procède à l'élection. Tous les suffrages Son lection. s'étant réunis en sa faveur, il monta sur le trône sans avoir obtenu le consentement du sénat, qui ne ratifia le choix du peuple que long-temps après.

Ses **co**nquôtes,

Tullus, craignant que l'illégalité de son pouvoir ne frappât enfin les esprits d'un peuple mobile qui change si promptement son amour en haine et sa haine en amour, crut qu'il était nécessaire d'occuper l'opinion publique d'autres objets. Saisissant les premiers prétextes, il fit la guerre aux Véiens et à d'autres nations. La fortune couronna ses armes; il triompha trois fois, confisqua les terres des Cérètes, des Tarquiniens, des Véiens, et les distribua aux Romains. Les Étrusques, dont il pouvait craindre la résistance, jurèrent de nouveau l'observation des traités conclus avec Tarquin.

Attribuant ses succès à la faveur des dieux, il éleva trois temples à la fortune. Soigneux de conserver l'affection du peuple, il réserva des terres première communales pour les pauvres. Ce fut lui qui frappa monnaie le premier une monnaie qu'on nomma pecunia, parce qu'elle portait l'image d'une brebis. Il enferma dans la ville les monts Viminal et Esquilin, et partagea le peuple en dix-neuf tribus.

Après avoir prouvé sa reconnaissance à ses concitoyens qui l'avaient élu, il chercha les moyens de regagner l'amitié des patriciens. Il savait que la fayeur populaire est inconstante, et que la haine aristocratique est durable. Sous prétexte de faire

un dénombrement et d'empêcher les pauvres de tablipayer proportionnellement autant que les riches, cens.
il établit le cens. On reconnut par là que le peuple formait un nombre de quatre-vingt mille
hommes en état de porter les armes; il le partagea
en six classes, et chaque classe en centuries,

La première classe fut composée de quatrevingts centuries, dans lesquelles entrèrent tous les patriciens et les citoyens assez riches pour payer cent mille as d'airain et pour représenter un fonds de cent mille francs. Il forma la seconde classe de yingt centuries; le tribut montait à soixante-quinze mille as. La troisième était de vingt centuries; ceux qu'il y plaça payaient cinquante mille as. La quatrième, de vingt centuries, et trente-cinq mille as. La cinquième, de trente centuries, et de douze mille cinq cents as. La sixième classe ne se formait que d'une seule centurie, où l'on fit entrer tous les pauvres, qu'on appelait proletaires, parce qu'ils n'étajent utiles qu'à la population. Ils restaient dispensés de faire la guerre et exempts d'impôts.

Des armes différentes distinguaient toutes ces classes. La première les réunissait toutes; la deuxième n'avait point de cuirasse, et portait un écu au lieu de bouclier. On ne permettait pas de cuissards à la troisième; la quatrième était armée de boucliers longs, de piques et d'épées; la cinquième, de frondes; la sixième ne portait point d'armes:

Cette organisation, toute militaire en apparence, couvrait une profonde politique; car on convint en même temps que, lorsqu'on procéderait à l'élection des magistrats, ou lorsqu'il s'agirait de faire des lois, de déclarer la guerre, ou de juger les crimes d'Éat, on recueillerait les suffrages par centuries. Ainsi sur quatre-vingt-treize centuries, la multitude n'avait qu'une voix; toutes les autres appartenaient aux patriciens et aux riches; de sorte que les plus intéressés à l'ordre avaient plus de part à la confection des lois, et plus de charges à supporter. Les pauvres conservaient moins de droits politiques, et payaient moins de contributions. Avant ce grand changement on opinait par tête; depuis on ne rassembla plus les curies que pour des affaires de forme. A la naissance et à la mort de chaque homme on portait une pièce de monnaie dans le temple de Junon.

Quelques mémoires, trouvés après la mort de Servius, ont fait croire que, las du pouvoir suprême, il voulait abdiquer et changer la monarchie en république.

Le dénombrement terminé, il assembla tout le peuple dans le Champ-de-Mars, et offrit aux dieux Allranchie un sacrifice solennel. Ce fut ce monarque qui introduisit la coutume de rendre la liberté aux esclaves et de les racheter; et, comme on s'opposait à cette innovation, il répondit : « La nature a » créé les hommes libres; la loi doit réparer les

» fautes du sort qui leur a seul ravi la liberté; » d'ailleurs, l'intérêt de Rome est d'augmenter » le nombre des citoyens. » Ces raisons frappèrent les esprits, et le consentement devint unanime.

On affranchissait les esclaves publics par le dénombrement; les particuliers rendaient la liberté aux leurs, soit par testament, soit par une déclaration. Le maître frappait dans ce cas l'esclave avec une baguette pour marquer le dernier acte de son autorité. Cette forme d'affranchissement eut lieu, pour la première fois, en faveur d'un esclave nommé Vindex, qui avait découvert une conspiration.

Pendant long-temps les affranchis, quoique libres, ne purent être admis parmi les chevaliers ni parmi les sénateurs: ce ne fut que sous les empereurs qu'ils parvinrent aux plus hautes dignités.

Tullus montrait des lumières supérieures à celles qui jusque là avaient éclairé l'Italie. Il prouva aux peuples latins l'utilité d'une confédération semblable à celle des Amphictyons dans la Grèce. Ils adoptèrent son idée, et le traité qu'ils conclurent pour se confédérer avec Rome, fut gravé sur une colonne d'airain. On l'écrivit en latin, mais en se servant des anciennes lettres de la Grèce; ce qui, selon Denys d'Halicarnasse, prouve l'origine grecque des Latins.

Servius eut deux filles qu'il maria aux deux Mariage petits-fils de Tarquin. En formant ces nœuds, Servius.

Lucius Tarquin, fier et cruel, se trouva uni avec une épouse douce et vertueuse; tandis qu'Arons Tarquin, son frère, d'un caractère doux et humain, eut en partage une femme ambitieuse, violente et capable de tous les crimes : on la nommait Tullie.

Crimes de Lucins et de Tullie.

La conformité de caractère rapprocha bientot Lucius et Tullie. Réunis tous deux par un amour criminel, par des projets coupables, et bravant les barrières que leur opposaient les lois et l'humanité, ils se défirent par le poison, l'une de son mari; l'autre de sa femme, et joignirent secrètement leurs mains homicides.

Ils ne trouvaient plus qu'un obstacle à leurs vues ambitieuses; c'était l'existence du roi. Tullié pressait son mari de le renverser, et de monter sur le trône. « Ce palais, disait-elle, et le nom que » vous portez, notre union illégitime même, tout » vous ordonne d'agir sans balancer. Je n'ai point » commis tant de crimes pour épouser un lâche; » vous n'avez que deux partis à prendre : régnez » ou exilez-vous. Vous n'avez de choix qu'entrele » trône et le bannissement; gouvernez Rome ou » retournez, soit à Tarquinie, soit à Corinthe, » pour y languir dans l'ancienne obscurité de » votre famille que votre aïeul illustra et que » votre faiblesse avilit. »

Usurpation et parriede de Tarquin, enflammé par les reproches de cette de Tarquin de Tarquin de Tarquin de Superbe. femme détestable, se livre à ses conseils, partage

ses fureurs, gagne une partie du sénat, séduit la jeunesse, corrompt le peuple, calomnie le roi; et, lorsqu'il se trouve assez fort pour éclater, il sort entouré de satellites, s'avance sur la place, convoque les sénateurs, monte sur le trône; et, prenant audacieusement la parole, il rappelle au sénat que Servius à usurpé la royauté; que cet homme, à peine sorti de ses chaînes, méprisant les coutumes romaines et bravant les lois, s'est fait élire sans interrègne, et s'est emparé du gouvernement sans le consentement du sénat. Il l'accuse d'avoir chargé les riches de lourdes contributions, tandis qu'il exemptait les pauvres de tout impôt, et il finit par exhorter les sénateurs à secouer un joug si humiliant, et à faire descendre du trône cet homme né dans la servitude.

Au moment où il prononçait ces mots, Servius entre dans l'assemblée, et lui demande de quel de Servius, droit il ose prendre sa place : « J'occupe celle de » mon aïeul, dit Tarquin, et j'en chasse un es-» clave qui a trop long-temps abusé de la patience » de ses mastres. » Tullius et une partie du sénat répondent avec fureur à cette insolence. Les partisans de Tarquin prement sa défense; la contestation s'échauffe; attiré par ce tumulte, le peuple accourt : alors Tarquin se jette avec violence sur le vieux monarque, le saisit dans ses bras, le porte hors du sénat, et, du haut des dégrés, le précipite sur la place publique.

Servius, froissé de sa chute et à demi mort, se traînait vers son palais, suivi d'un petit nombre de personnes assez courageuses pour rester fidèles au malheur; mais tout à coup une troupe de satellites de Tarquin l'atteint dans la rue Cyprienne, et le massacre pour obéir aux ordres de Tullie.

Parricide

Cette fille dénaturée traverse en triomphe sur son char la place publique, entre dans le sénat, et salue la première son mari du nom de roi. Tarquin, surpris lui-même de son audace, lui ordonne de se retirer. Comme elle revenait au palais, ses chevaux se cabrent, son cocher s'arrête, et, saisi d'horreur, lui montre le corps sanglant de son père. Cette femme parricide, ou plutôt cette furie, ordonne au cocher d'avancer, et fait passer les roues de son char sur le corps de l'auteur de ses jours: action atroce, qui donna depuis à cette rue le nom de Scélérate.

Servius Tullus avait régné quarante-quatre ans; on admirait sa bravoure, ses talens, sa prudence: mais, ingrat envers son bienfaiteur, il avait enlevé le trône à ses enfans. Sa propre fille, plus criminelle encore, l'en punit. Tarquin lui refusa les honneurs de la sépulture; la tendresse conjugale y suppléa. Tarquinie, sa veuve, avec quelques amis fidèles, brava le courroux du tyran, porta, pendant la nuit, le corps du roi au tombeau qui devait le renfermer, et mourut de douleur peu de temps après.

## TARQUIN LE SUPERBE.

(An de Rome 220. - Avant Jésus-Christ 532.)

Tarquin, monté au trône par un parricide et de Tarquin roi sans élection, avait violé les lois divines et hu-le Superbemaines; il ne pouvait en respecter aucune, puisque toutes l'auraient condamné. Il brisa les limites de l'autorité royale, changea tous les règlemens de ses prédécesseurs, exerça un pouvoir absolu, et se composa une garde d'étrangers et d'hommes dévoués qui l'environnaient sans cesse.

Il se montrait peu, n'écoutait que quelques favoris, et ne consultait jamais le sénat. Son accueil était dur, ses paroles menaçantes. Par ses ordres, les plus illustres citoyens, dont il craignait le crédit ou la vertu, périrent, et il confisqua leurs biens.

Le patricien Junius, son parent, descendant d'un des compagnons d'Enée, était universellement respecté: Tarquin trancha ses jours, et fit mourir l'un de ses fils; l'autre conserva la vie en feignant de perdre la raison. Cet artifice, qui cachait une profonde sagesse sous le masque de la folie, lui fit donner le nom de Brutus, et déroba au poignard du tyran le héros qui devait un jour détruire la tyrannie.

Sous le règne de Tarquin, la richesse devint un délit, la vertu un crime, et la délation un titre TOME 4.

aux récompenses. Sa cruauté dépeupla le sénat; et, comme il voulait anéantir cet auguste corps, il le laissa incomplet, et ne remplaça pas ses victimes.

Il déclarait la guerre et signait la paix sans consulter le peuple, et fit défendre toute assemblée de centuries et de curies. Ses nombreux espions inondaient les places publiques, les temples, et pénétraient jusque dans l'intérieur des maisons.

Tarquin, décidé à faire la guerre aux Sabins, forma une ligue avec quelques peuples latins, et convoqua les députés de leur ville sur une montagne près de la ville d'Albe, où, suivant le traité, quarante-sept peuples ligués devaient se réunir pour offrir des sacrifices et célébrer des fêtes qu'on appelait Féries latines. La république conserva cet usage.

Mort de Turnus Herdo

Les députés s'étant rendus ponctuellement à Férentin dans la matinée du jour convenu, le roi les fit attendre jusqu'au soir. Ce manque d'égarda choqua les envoyés de ces peuples libres: l'un d'eux surtout, Turnus Herdo, député d'Aricie, s'en plaignit vivement. Le roi, arrivant enfin, donna pour excuse de son retard le procès d'un père contre son fils, qu'ilavait été forcé de juger. « Une » telle cause, répondit Turnus, n'exigeait pas un » long examen; lorsqu'un fils offense son père, » il mérite le châtiment le plus prompt et la plus » exemplaire. » Après ces mots, dont chacun

sentait l'application, Turnus se retire; l'assemblée se sépare, et la séance est remise au lendemain.

Tarquin, irrité, corrompt les domestiques de Turnus, et, pendant la nuit, fait cacher des armes dans sa maison. Le lendemain, le roi l'accuse dans l'assemblée d'avoir voulu conspirer contre lui, et invite les députés à s'assurer du fait par leurs yeux.

On se rend à l'instant chez lui; les armes qui s'y trouvent le font croire coupable : accusé par la baine, jugé par la prévention, condamné par l'erreur, il est enterré vivant. Ce fut pour perpétuer le souvenir de la découverte de cette prétendue conjuration, que les peuples ligués érigérent un temple dans ce lien. La flatterie et la peur prodiguèrent des éloges au crime.

Tarquin, comme roi, ne méritait que la haine et le mépris, mais on ne peut lui refuser les qualités d'un général habile. Il fit la guerre avec succès contre les Volsques et les Sabins : étent parvenu par ses manœuvies et son audace à enfermer ses ennemis dans Suessa Pometie, il prit la ville d'assaut, et sit passer au sil de l'épée tous les habitans qui portaient des armes.

Sextus Tarquin, aussi artificieux que son pere, Artifico do feignant d'être disgracié par lui, se retira chez les quin envers Gabiens, et gagna tellement leur confiance qu'ils le placèrent à la tête de leur république. Dévenu ainsi maître de l'État, il envoyaur courrier au rei

pour lui demander comment il devait se conduire. Tarquin se trouvait alors dans son jardin; au lieu de répondre au courrier, il continua de se promener devant lui, s'amusant à couper avec une baguette la tête des pavots les plus élevés.

L'envoyé de Sextus lui ayant rapporté ce qu'il avait vu, le prince saisit facilement le sens de cette réponse, fit mourir les principaux citoyens de Gabies, et, délivré de tout obstacle, prit ouvertement le titre de roi.

Il gouvernait plus humainement qu'on ne l'avait espéré, et plaça son peuple sous la protection de Rome. Le traité qu'il conclut alors se voyait encore long-temps après dans le temple de Jupiter Sangus; il était écrit sur la peau d'un bœuf qui couvrait un bouclier de bois.

Constructions dans Rome.

Si Tarquin opprima Rome par ses cruautés, il l'embellit par sa magnificence: il acheva les égouts, entoura l'amphithéâtre de portiques pour qu'on y fût à couvert, et avança la construction du Capitole. Le peuple paya ces édifices par d'immenses travaux et par d'énormes contributions.

On voulut dans ce temps transporter dans un autre endroit les statues des dieux qui se trouvaient dans l'enceinte du Capitole, exclusivement dédié à Jupiter. Mais les augures déclarèrent que le dieu Terme et la déesse de la Jeunesse n'avaient pas voulu quitter leurs places. Ces pontifes, plus politiques encore que religieux, prétendaient ainsi

prouver qu'à Rome la propriété serait toujours sacrée, que cette ville défendrait ses limites contre l'ennemi, et qu'elle conserverait une jeunesse et une vigueur éternelles.

En creusant la terre profondément, on y trouva la tête d'un homme, teinte d'un sang vermeil; da les mêmes augures déclarèrent que les dieux annonçaient par ce phénomène que ce lieu serait un jour la capitale de l'Italie, et c'est ce qui fit donner le nom de Capitole ( tiré du mot caput, tête ) à ce mont qu'on appelait précédemment Saturnien ou Tarpéien.

Origine du nom de Capitole.

Denys d'Halicarnasse raconte encore qu'une femme inconnue et étrangère apporta au roi neuf volumes des oracles des Sibylles. Tarquin refusant le prix qu'elle en demandait, l'étrangère brûla trois volumes; elle revint; on la traita d'insensée, elle en brûla encore trois et menaça même de jeter au feu les trois derniers. Tarquin alors consulta les augures, et, par leur conseil, paya ces trois livres qui furent confiés à la garde de deux officiers publics. Depuis on les déposa sous les voûtes du Capitole; et comme ils périrent lors de l'incendie de cet édifice, pendant la guerre de Marius et de Sylla, on envoya par toute la terre faire des recherches pour former un nouveau recueil.

Les sibylles étaient des femmes qu'on croyait inspirées : les plus célèbres furent celles de Delphes, d'Erythrée, de Comes en Italie, et de Comes en Echide. La politique se servit presque toujours à Rome, avec succès, de la superstition; mais comme l'erreur ne fournit jamais que des armés dange-rouses, les chefs de l'Etat eux-mêmes, partageant la chédulité publique, furent souvent inquiets et tourmentés par les plus simples phénomènes.

Offrande de Brutus à Delphes.

Un serpent qui sortit un jour dans un temple d'une colonne de bois alarma tellement Tarquin qu'il envoya à Delphes deux de ses fils pour consulter l'oracle. Ces princes demandèrent que leur cousin Brutus partit avec eux, espérant se distraire par ses folies de l'emui du voyage. Arrivés en Grèce, ils offrirent à Apollon des présens magnifiques, et se moquèrent de Brutus qui ne portait pour offrande qu'un bâton. Ils ignoraient que cette canne creuse renfermait une baguette d'or, emblème des projets cachés du futur libérateur de Rome.

Les princes demandérent à l'oracle quel était celui d'entre eux qui gouvernerait un jour l'Etat? « Ce sera, répondré l'oracle, celui qui embrassera » le premier sa mère. » Les princes cachèrent avec som cette réponse afin que leur frère Sextus, resté à Rome, l'ignorat et n'embrassat pas avant eux le reine Téllies Bratus, entendant autrement l'oracle, se laissa tomber, et embrassa la terre, qu'il regurdait comme la mère commune de tous les hommes.

Après avoir obtenu une autré réponse de l'oracle, assez insignifiante pour le roi, puisque l'histoire n'en parle pas, les princes revinrent en Italie et trouvérent Tarquin occupé à faire la guerre aux Rutules. Il assiégeant Ardée, leur capitale, à sept lieues de Rome.

La résistance des Rutules rendit ce siège long. Dans l'intervalle des combats, les princes passaient le temps en festins. Un jour les jeunes officiers les Dispute plus distingués de l'armée soupaient chez Sextus Tarquin, Collatin et Tarquin. L'entretien tomba sur la sagesse des des officiers femmes, et chacun, échauffé par le vin, louait les vertus et la beauté de la sienne aux dépens des autres.

Collatin, mari de Lucrèce et parent des princes, dit : « Pourquoi prolonger une dispute que nous » pouvons, si vous m'en croyez, terminer et juger » promptement. Rome est peu éloignée; montons » à cheval; allons surprendre nos femmes; rien » n'est plus propre à décider la question que l'é-» tat où nous les trouverons dans un moment où » elles ne peuvent nous attendre. »

Cet avis est adopté; ils partent précipitamment, et arrivent d'abord à Rome, où ils trouvent les princesses passant la nuit dans l'ivresse des fêtes et dans le tourbillon des plaisirs. De la ils vont a Collatie; Lucrèce s'offre à leurs regards, sofitaire, enfermée avec ses semmes, et occupée à coudre. D'un commun accord on lui adjugea la victoire;

et elle jouit de ce triomphe avec une modestie qui l'en rendait plus digne.

Mais cette vertu même, ainsi que sa beauté, firent naître dans l'âme de Sextus Tarquin une passion aussi violente que criminelle. Peu de jours après, incapable de se vaincre, et entraîné par son amour, il quitte secrètement l'armée, arrive à Collatie, entre chez Lucrèce; et, après avoir vainement essayé tous les moyens de séduction, il s'écrie qu'il va la poignarder; mais que, voulant lui ravir à la fois la réputation et la vie, pour la punir de ses mépris, il tuera un esclave, et le placera dans son lit.

Viol et mort de Lucrèce Lucrèce bravait la mort; mais, ne pouvant supporter l'idée du déshonneur, elle n'opposa plus de résistance au prince, et lui laissa consommer son crime.

Dès qu'il fut parti, plongée dans le désespoir, elle écrivit à son père et à son mari de venir promptement chez elle, accompagnés chacun d'un ami. Ils accoururent avec Valérius et Brutus.

Collatin demanda à sa femme quel motif la portait à l'appeler, et quel événement depuis son départ avait altéré son bonheur. « Quel bonheur, » répondit Lucrèce en versant un torrent de » larmes, peut conserver une femme qui a perdu

- » l'honneur? Un perfide a souillé votre lit; mon
- » corps seul se trouve coupable, mon cœur est in-
- nocent; ma mort le prouvera. Promettez-moi

- » que l'adultère sera puni de son crime. Sextus
- » Tarquin est venu cette nuit dans votre maison,
- » non comme un hôte, mais comme un ennemi.
- » Sa violence a remporté un triomphe bien fatal
- » pour moi, mais qui sera plus funeste pour lui
- » si vous êtes des hommes courageux. »

Son père, son époux, Valérius et Brutus jurè-de Brutus, rent de la venger, et s'effortèrent de la consoler, en l'assurant qu'on n'était point coupable par une faute involontaire. « Je vous laisse juges, reprit » Lucrèce, du forfait de Sextus et de son châti» ment: quant à moi, je m'absous du crime et non » du supplice. Je ne veux pas qu'aucune femme » outragée s'autorise jamais de l'exemple de Lu» crèce pour survivre à son déshonneur. » A ces mots, elle s'enfonce dans la poitrine un poignard qu'elle tenait caché.

Son père et son époux jettent de grands cris. Brutus, sans verser de larmes inutiles, tire du sein de Lucrèce le poignard sanglant: « Je jure, dit-il, » par ce sang si pur et si chaste, souillé par Tar» quin, et je vous atteste, grands dieux! que, le
» fer et la flamme à la main, je poursuivrai la
» vengeance de ce crime sur le tyran, sur sa
» femme, sur toute son odieuse famille, et que
» je ne souffrirai pas désormais que personne règne
» dans Rome. »

Collatin, Lucrétius et Valérius, surpris et découvrant tout à coup dans l'insensé Brutus tant d'élévation, de courage et de génie, répétèrent avec transport son serment.

Ce serment devint bientôt le signal d'un soulèvement général. Le corps de Lucrèce, porté tout sanglant sur la place de Collatie, embrase tous les cœurs du désir de la vengeance. La jeunesse prend les armes, Brutus la commande; il court avec elle à Rome, et place des gardes aux portes de Collatie, afin qu'aucune nouvelle ne puisse parvenir à Tarquin.

Le peuple romain s'alarme d'abord à l'aspect de cette troupe armée : bientôt la vue des chefs le rassure. Brutus, profitant du droit de sa charge de capitaine des célères, convoque les citoyens, monte à la tribune, raconte la scène sanglante de Collatie, la perfidie de Sextus, le sort de Lucrèce, sa mort héroïque. Il réveille dans toutes les âmes le souvenir des crimes de Tarquin, ses confiscations, ses supplices, le meurtre du roi Servius, la barbarie atroce de Tullie. Il retrace avec chaleur tous ces forfaits, en voue les auteurs à l'exécration publique, et appelle sur eux la vengeance des furies. Ce discours, fréquemment interrompu par de vives acclamations, dissipe la terreur, fait renaître le courage; le génie de Brutus a réveillé le secret de toutes les âmes. Cette immense assemblée du peuple romain n'a plus qu'une opinion, qu'un sentiment, qu'une volonté: Brutus a prononcé de nouveau son serment; tout le peuple le répète, et

ordonne que Tarquin, sa femme et ses enfans seront bannis à perpétuité.

Sans perdre de temps, laissant le gouvernement de Rome à Lucrétius qui se trouvait alors préfet, Brutus, à la tête d'une jeunesse ardente, vole vers Ardée dans le dessein de soulever l'armée, et la féroce Tullie se sauve du palais, poursuivie par les imprécations du peuple.

Cependant Tarquin, informé dans son camp de cette révolution, venait de partir brusquement pour Rome. Brutus, averti de sa marche, prit un autre chemin afin d'éviter sa rencontre. Ils arrivèrent tous deux en même temps, l'un à Ardée et l'antre à Rome:

Le roi trouva les portes de la ville fermées, et les magistrats vinrent lui signifier le décret de son de Tarquin. exil. Son armée regut Brutus avec transport, et chassa du camp les enfans du tyran. Tarquin se vit obligé de mendier un asile chez ses ememis. Deux de ses fils l'accompagnérent en Étrurie. Sextus se retira à Gabies; l'armée romaine conclut la paix avec les habitans d'Ardée, et revint à Rome affermir et défendre la fiberté. \*

And de Rome 244. - Avant Jesus-Christ 500

## CHAPITRE SECOND.

République romaine. — Nomination de deux consuls. — Election de cent soixante citoyens pour le sénat. — Ambassade d'Etrurie à Rome. — Conjuration formée par les ambassadeurs et découverte par l'esclave Vindicius. — Arrestation, jugement et mort des conjurés. — Abdication du consul Collatin. — Guerre avec l'Etrurie. — Combat et mort du consul Brutus et d'Arons fils de Tarquin. — Consulat de Valérius, surnommé Publicolà. — Ses réglemens. — Consulat de Marcus Horatius surnommé Coclès. — Nouvelle guerre avec l'Etrurie. — Victoire de Porsenna. — Défense courageuse d'Horatius. — Siége et blocus de Rome par Porsenna. — Dévouement de Caïus Mutius surnommé Scévola. — Ambassadeurs de Porsenna à Rome. — Courage de Clélie et de ses compagnes. — Mort d'Arons, fils de Porsenna.

République truire la tyrannie. Le règne des rois venait de finir, celui des lois devait commencer.

Dans l'incertitude où l'on se trouvait surla forme de gouvernement qu'on allait choisir, on rendit un noble hommage aux vertus d'un grand roi : les mémoires de Servius Tullus furent consultés; et, d'un commun accord, on résolut d'exécuter les projets conçus par ce prince.

On se détermina donc à nommer à la place des tion de deux rois deux consuls annuels, élus parmi les patricionsuls ciens, et supérieurs à tous les magistrats. Ils sur-

veillaient les tribunaux, convoquaient le sénat, rassemblaient le peuple, commandaient les armées, nommaient les officiers, et traitaient avec les étrangers: leur nom même de consul devait leur rappeler sans cesse qu'ils n'étaient que conseillers de la république.

Le sénat voulut que l'élection se fît par centuries, forme plus favorable aux riches: elles élurent pour consuls Junius Brutus, fondateur de la liberté, et Lucius Tarquinius Collatinus, qu'on préféra même à Valérius, la mort de Lucrèce le faisant regarder comme plus intéressé que tout autre à poursuivre la vengeance des Romains contre les tyrans.

Valérius, irrité de cette préférence, se retira d'abord, et ne parut plus dans aucune assemblée; mais, le jour pris par les consuls pour prêter serment contre la royauté, son orgueil fit place à des sentimens plus généreux; il descendit au Forum, et jura de consacrer sa vie à la défense de la liberté.

Les consuls entrèrent en exercice au mois de juin de l'an 144 de Rome. Ce ne fut que trois siècles après que l'époque de leur entrée en charge fut remise au premier janvier.

Le sénat et le peuple accordèrent aux consuls, pour les faire respecter, la robe de pourpre, la chaise curule d'ivoire, douze licteurs pour chacun d'eux; enfin tous les signes de la dignité royale, excepté la couronne et le sceptre : et comme on voulut cependant diminuer la crainte qu'aurait inspirée au peuple un double pouvoir revêtu du droit d'infliger des châtimens, on décida que les consuls commanderaient alternativement, et que celui qui serait de jour pourrait seul faire porter des haches à ses licteurs.

Les consuls firent élire dans toutes les classes mpour cent soixante citoyens distingués par leur mérite et par leur fortune : on les créa d'abord patriciens, et on les nomma ensuite sénateurs, afin de compléter le premier corps de l'État. On ne sait pourquoi, lorsque le nom de roi semblait alors si détesté par les Romains, ils conservèrent ce titre, qu'ils donnèrent à un sacrificateur attaché spécialement au service des consuls. Peut-être voulaientils, en l'appliquant à un emploi subalterne, lui faire complétement perdre l'ancienne vénération qu'il inspirait; et comme on craignait encore que ce roi des sacrifices n'exercat quelque influence sur la multitude, il lui était défendu de haranguer le peuple. Papirius remplit le premier cette charge. Il composa un recueil des lois faites par les rois de Rome: cette collection porta le nom de droit Papirien.

Depuis cette grande révolution, Rome, par la forme de son gouvernement, dut faire prévoir que la guerre serait son état permanent. Le sénat et le peuple, rivaux et jaloux l'un de l'autre, et

n'étant contenus dans leur lutte par aucun pouvoir supérieur, la guerre seule pouvait suspendre leurs discordes, et il était de l'intérêt du sénat d'occuper au dehors une jeunesse ardente, inquiète et tumultueuse. Les consuls, tirés du sénat, avaient de plus que ce corps un puissant intérêt à la guerre : leur autorité était plus étendue dans les camps que dans la ville. Ces guerres devaient être entreprises par eux avec ardour et conduites avec impétuosité, car ils se voyaient forcés, par la courte durée de leur autorité, de presser leurs efforts pour obtenir dans le cours de l'année d'éclatans succès et l'honneur du triomphe. Une seule guerre heureuse suffisait à la renommée d'un règne; mais, après la révolution, il fallait de la gloire chaque année pour le consulat. D'un autre côté le peuple, dédaignant le commerce, n'avait d'autre moyen de s'enrichir que par le butin et par le partage des terres conquises. Ainsi tout concourait à rendre Rome éternellement belliqueuse; et, comme Bossuet et Montesquieu l'ont tous deux très-babilement remarqué, Rome, en état de guerre perpétuelle, devait être détruite ou devenir la maîtresse du monde.

Tarquin, cherchant partout un asile, et rejeté Ambassade par presque tous les peuples, excita enfin la pitié Rome. de ceux d'Étrurie. Ils envoyèrent des ambassadeurs à Rome pour demander qu'on permit à ce prince d'y venir rendre compte de sa conduite au sénat

et au peuple qui prononceraient sur son sort. Cette proposition fut repoussée unanimement. Les ambassadeurs se bornèrent alors à solliciter la restitution des biens de Tarquin, afin qu'il pût vivre honorablement et en repos. Cette demande devint l'objet d'une vive discussion; Brutus pensait que rendre à Tarquin ses richesses, c'était lui donner des armes.

Collatinus soutint qu'il fallait exercer sa vengeance sur la personne du tyran et non sur ses biens; que, pour l'honneur de Rome, on devait prouver qu'elle avait banni les Tarquins afin de devenir libre, et non dans le dessein de s'enrichir. Enfin il représentait que le refus d'une demande juste servirait aux étrangers de prétexte pour commencer la guerre et pour y engager plusieurs peuples.

Chacun soutenant son avis avec une égale ardeur, le sénat se partagea, et ne put prendre une décision. On convoqua les curies; les consuls continuèrent leurs contestations devant le peuple, qui décida, à la majorité d'une seule voix, que tous les biens de Tarquin lui seraient rendus.

Conspiration formée ils en informèrent promptement Tarquin, et propar les authensendeurs, longèrent leur séjour à Rome, sous prétexte de cet découverte par veiller à l'exécution du décret, mais dans le dessein l'exclave vindicius. réel de former une conspiration en faveur de la royauté.

Ils réussirent par leurs intrigues à séduire une

partie de la jeunesse patricienne, qui, regrettant la licence, les honneurs et les plaisirs de la cour, supportait avec peine l'austère servitude des lois, et surtout le joug de l'égalité qui détruisait toutes distinctions accordées par la faveur; ils se firent aussi beaucoup de partisans dans le peuple, en disant que les grâces des rois adoucissaient leurs rigueurs, qu'ils savaient distinguer leurs amis de leurs ennemis; mais que la loi était sourde et inflexible, et que, sous le nom de liberté, elle leur ferait porter les chaînes les plus pesantes.

Parmi les conjurés, on vit deux fils de Brutus, deux Vitellius, neveux de Collatin; leurs chess étaient deux Aquilius, liés aussi par le sang à la famille de Collatin.

Les conspirateurs, se fiant à leur nombre et fiers de leurs forces, eurent l'imprudence d'écrire des lettres à Tarquin et de les signer. Elles contenaient tous les détails de la conjuration. La veille du jour fixé pour le départ des ambassadeurs, les Aquilius donnèrent à leurs complices un grand festin. Un esclave nommé Vindicius, dont ces assemblées nocturnes avaient éveillé les soupçons, se cache, pendant le repas, dans un cabinet voisin de la salle du festin; invisible, il assiste à leurs délibérations, il entend la lecture des lettres, les voit signer, sort précipitamment, réveille le consul Brutus, et l'avertit du danger qui menace la république.

Arrestation, jugoment et mort des conjuics. Brutus, sans perdre de temps, fait arrêter les conjurés par ses licteurs, les jette dans une prison, et saisit les lettres qui prouvaient le crime. Par respect pour le droit des gens, on laissa partir librement les ambassadeurs.

Le lendemain Brutus appelle les accusés à son tribunal, en présence du peuple. On entend les dépositions de Vindicius; on lit les lettres interceptées; les accusés ne répondent aux interrogations que par des sanglots: tout le peuple, à la vue d'un père qui jugeait ses propres enfans, et qui sacrifiait la nature à la patrie, n'osait lover les yeux sur lui, et gardait un profond silence, interrompu seulement par le mot d'exil, que la pitié faisait murmurer plutôt que prononcer. L'inflexible Brutus, sourd à toute autre voix qu'à celle de l'intérêt public, dicta l'arrêt de mort qui fut exécuté devant hui.

Ce supplice et cette rigueur austère remplissaient à la fois les âmes d'admiration, de tristesse et d'horreur. Quelque distinguées que fussent les autres victimes; tous les regards ne se fixaient que sur les enfans de Brutus et sur leur malheureux père. Son maintien ferme prouvait sa verm, et ses Jarmes trabissaient sa douleur.

Collatin, plus humain ou plus faible, tenta de vains efforts pour conserver la vie à ses neveux; il ne put les sauver, et perdit la confiance publique. Le sénat révoqua le décret qui rendait les biens aux Tarquins; et, déclarant qu'il ne voulait pas en souiller le trésor public, il les abandonna au pillage du peuple, afin d'augmenter sa haine contre la tyrannie.

On rasa les palais et les maisons de ces princes; le champ qu'ils possédaient près de la ville fut consacré à Mars; on y tint depuis les assemblées des centuries, et il devint pour la jeunesse un lieu de jeux et d'exercices.

On affranchit Vindicius; il reçut les droits de cité et de magnifiques récompenses: enfin on accorda une amnistie aux Romains qui avaient suivi Tarquin dans son exil, en leur fixant un délai pour rentrer dans leur patrie.

Toute tentative inutile fortifie l'autorité qu'on attaque et les passions qu'on menace. La haine Abdication contre les Tarquins s'accrut; Collatin devint l'objet contre les Tarquins s'accrut; Collatin devint l'objet contre le méfiance générale: des murmures violens éclataient partout contre lui. Brutus, informé de cette disposition des esprits, convoque le peuple, lui rappelle les décrets rendus, les sermens prêtés contre le roi et contre la royauté; il déclare que Rome voit avec inquiétude dans son sein des citoyens dont le nom seul menace la liberté; puis, s'adressant à son collègue Collatin: « L'inquiéntude des Romains, dit-il, est sans doute mal » fondée; vous les avez loyalement servis; comme » moi, vous avez renversé la tyrannie et chassé » les tyrans. Complétez donc aujourd'hui ces

- » bienfaits par un dernier sacrifice; faites dispa-
- » raître de Rome le nom des rois. Vos biens se-
- » ront conservés; on augmentera même vos
- » richesses; mais éloignez-vous d'une ville qui
- » ne se croira tout-à-fait libre que lorsqu'elle ne
- » verra plus de Tarquins. »

L'époux de Lucrèce, surpris de cette attaque imprévue, voulait se défendre et dissiper d'injustes alarmes; mais les principaux sénateurs joignirent leurs prières à celles de Brutus; et lorsqu'il vit son propre beau-père, Spurius Lucrétius, vieillard vénérable, unir ses instances aux leurs, il se détermina au sacrifice exigé, abdiqua le consulat, et se retira à Lavinium où il transporta ses biens. Le peuple lui donna vingt talens, et Brutus cinq, pris sur sa propre fortune.

Ainsi l'amour de la liberté, la plus ardente et la plus jalouse des passions, ne permit pas au mari de Lucrèce de jouir d'une révolution entrepriso pour le venger.

. Guerre avec l'Etrurie.

. 1

Tarquin, voyant ses intrigues déjouées et sa conspiration découverte, ne fonda plus ses espérances que sur la guerre. Il détermina deux peuples puissans d'Etrurie, les Véiens et les Tarquiniens, à prendre les armes pour sa cause. Le souvenir de leurs anciennes défaites les animait depuis longtemps contre les Romains.

Bientôt les armées se rencontrèrent; le sort voulut qu'Arons, fils de Tarquin, et le consul

Brutus se trouvessent chacun à la tête d'un corps combat du de cavalerie, et opposés l'un à l'autre. Arons, à la consul Bruvue du consul, s'écria : « Grands dieux ! vengeurs rons fils de » des rois, aidez-moi à punir ce rebelle qui nous » a bannis, et qui se pare insolemment à mes yeux » des marques de notre dignité! »

Ils so précipiterent l'un sur l'autre avec furie, ne cherchant qu'à porter des coups, et dédaignant de les parer. Bientôt tous deux, couverts de blessures, tombèrent morts en même temps. Les deux carmées, animées de la même audace que leurs ohefs, se mêlèrent, et combattirent long-temps avec opiniatreté. La perte fut à peu près égale des deux côtés; mais les Romains restèrent maîtres du champ de bataille. Valérius, nommé depuis Pu- Consulat blicola, venait de succéder à Collatin dans le con-publicola. sulat : il remplaça Brutus dans le commandement de l'armée, et rentra triomphant dans Rome, sur un char attelé de quatre chevaux. Le triomphe, toujours en usage dans la suite, resta constamment la plus glorieuse récompense des grandes

Plus un peuple aime la liberté, plus il craint de la perdre. Le moindre prétexte fait naître ses soupcons ; les plus éclatans services ne peuvent le rassurer, et sa méfiance le conduit trop souvent à l'ingratitude. Valérius ne tarda pas à l'éprouver ; il avait différé de se faire nommer un collègue, et il -venait de bâtir une belle maison sur une colline qui

victoires.

dominait la place. On le soupçonna d'aspirer à la royauté : informé de ce bruit généralement répandu, il convoque le peuple, rappelle modestement ses services, et se plaint avec amertume de l'injustice de ses concitoyens.

« Ah! que je porte, dit-il, envie à mon collègue » Brutus! Après avoir créé le consulat et fondé » la liberté, il est mort les armes à la main, avec » toute sa gloire, sans avoir éprouvé votre infuste » jalousie. Nulle vertu ne peut-elle être à l'abri » de vos soupcons! Vous est-il possible de croire » qu'un fondateur de la liberté la renverse, et » que l'ennemi des rois aspire à là royauté! Vou-» lez-vous dissiper vos alarmes? ne regardez pas » où je demeure, mais examinez qui je suis. Au » reste, la colline de Vellia n'excitera plus vos n terreurs; je vais à l'instant en descendre, et je » fixerai ma demeure dans un lieu si bas que » vous la dominerez tous. » A ses mots il se retire; et, pendant la nuit, rassemblant un grand nombre d'ouvriers, il fit démolir sa maison.

Le lendemain le soleil, en éclairant les ruines de cet édifice, ouvrit les yeux du peuple sur son égarement; et cette multitude mohile, qui flétrit à présent ce qu'elle encensait la veille, et qui vondrait ressusciter demain ce qu'elle fait périr aujourd'hui, rétracta ses plaintes et se repentit de son injustice.

Valérius, plus ambitieux de gloire que d'auto-

rité, avant de se faire élire un collègue, publia plusieurs réglemens très-populaires. Il ordonna que les licteurs abaisseraient leurs faisceaux devant le peuple assemblé; qu'ils ne porterment des haches que hors des murs, et les quitteraient en entrant dans la ville. Tout citoyen condamné par un magistrat à l'amende, aux verges ou à la mort, pouvait en appeler au peuple. Personne ne devait entrer en exercice d'une charge avant la confirmation de son titre par l'assemblée populaire. Le trésor public, placé dans le temple de Saturne, était jadis consié à la garde des trésoriers ou questeurs que nommaient les rois; le peuple obtint le droit de les élire. Enfin Valérius fit adopter une loi qui permettait à tout citoyen de tuer celui qui voudrait s'emparer du trône. Le meurtrier était absous pourvu qu'il pût prouver le délit. Toutes ces concessions faites à la multitude valurent au consul le surnom de Publicola. Ses réglemens trop populaires diminuèrent l'autorité du sénat, augmentèrent les prétentions du peuple, et devinrent le germe d'une lutte opiniâtre qui, après avoir placé Rome sur la pente de la démocratie, la fit enfin retomber sous le joug des tyrans.

Lorsqu'on procéda à l'élection d'un consul, le dénombrement des citoyens en fit compter cent de Marcus trente mille en état de porter les armes. Le peuple Coclès. élut Spurius Lucrétius, père de Lucrèce. Il mourut peu de temps après, et fut remplacé par Marcus

Horatius. On chargea celui-ci de faire la dédicace du Capitole qui venait d'être achevé. Ce fut aussi à cette époque que les Romains conclurent avec les Carthaginois un traité qui contenait les dispositions suivantes:

« Les Romains et leurs alliés ne navigueront pas » au-delà du beau promontoire, à moins d'y être » forcés par la tempête. Les marchands, arrivés » à Carthage, n'y paieront aucun droit, excepté » ceux du crieur et du greffier. On garantira le » marché du vendeur, pourvu qu'il ait deux té-» moins. Les mêmes dispositions auront lieu en » leur faveur dans toute l'Afrique et en Sardaigne. » Les Romains, abordant sur les côtes de Sicile » appartenant aux Carthaginois, y seront proté-» gés. Les Carthaginois ne commettront aucun » dégât chez les Latins et chez les alliés du peuple » romain. Ils ne bâtiront aucun fort dans le La-» tium, et n'y pourront séjourner la nuit s'ils y » entrent en armes. »

Ce premier traité prouvait la puissance de Carthage et l'inquiétude qu'elle inspirait dès lors aux Romains qui semblaient déjà prévoir Annibal.

Nouvelle Cependant Tarquin, retiré à Clusium, auprès de Porsenna, le plus puissant des princes d'Etrurie et d'Italie, parvint à lui persuader que sa cause était celle des rois, et que, s'il laissait impunie la rébellion des Romains, il verrait bientôt

les peuples, encouragés par cet exemple, renverser tous les trônes.

Porsenna, ému par ses discours, touché de ses malheurs, et jaloux des progrès de la république, déclara: la guerre aux Romains. Les forces et la renommée du roi d'Etrurie alarmèrent le sénat; il redoutait la mobilité du peuple qui préfère habituellement la paix à la liberté.

Les consuls; dans le dessein de se concilier la multitude, firent acheter du blé, et le distribuèrent à bas prix. Le sel, administré par entreprise, fut mis en régie; on abolit les droits d'entrée, et le peuple se vit déchargé de tout impôt. .Ces mesures curent un plein succès; elles accrurent l'amour pour la république et la haine pour la royauté.

Porsenna; sans perdre de temps, s'approcha Victoire de -rapidement de Rome à la tête de son armée, attaqua le Janicule et le prit d'assaut. Les Romains lui disputèrent vaillamment le passage du Tibre; la victoire flotta long-temps incertaine : le carnage était égal des deux côtés; mais enfin, les consuls se trouvant blessés et hors de combat, l'armée romaine, privée de ses chefs, prit la fuite, passa le pont, et rentra en désordre dans Rome.

Porsenna, s'il cût trouvé le pont libre, serait courageuse entré avec les fuyards dans la ville; mais l'intré-d'Horatius pidité d'un seul Romain arrêta l'armée victorieuse. Horatius, surnommé Coclès, parce qu'il avait

perdu un œil à la guesse, prouva, dans cette circonstance critique, qu'il descendait du vainqueur des trois Albains. Après avoir fait de vains efforts pour railier les fuyards, il résolut de combattre avec assez d'opiniâtreté : pour laisser le temps aux ouvriers de détruire le pont. Deux soldats romains s'associèrent quelques instans à sa périlleuse entreprise : placé avec eux à la tête du pont, il s'y tint inébranlable; loin de craindre la foule qui le menaçait, il la provoquait par des injures, insultait à l'orgueil des Etrusques, et les appelait vils esclaves des rois. Lorsqu'il vit le pont presque détruit, et qu'il n'en restait plus qu'un étroit passage, menwoyant ses deux compagnons, et se dévouant à une mont presque certaine, il osa seul combattre une armée. Couvert de son large houcher qui fut bientôt hériesé de traits, il ren-Hersait avec son glaive tous ceux qui osaient l'approcher, et se faisait de leurs corps un rempart contre de nouveaux assaillans; enfin le pont étant entièrement rompu, et au moment où une soule de guerriers s'élançait sur lui, il se jeta tout ariné dans le fleuve, et le traversa à la nage.

On le reçut en triomphe à Rome; le peuple, pour célébrer une action que Tite-Live trouvait plus admirable que croyable, lui fit élever une statue d'airain, et lui donna autant de terres que pourrait en renfermer un cerole tracé dans l'espace d'un jour par une charrue.

Persenna, fier de sa victoire, espérait se voir blocus de bientôt maître de Rome; mais tous les Romains, Rome par Porsenne. sans distinction d'age, prenant les armes, lui oppossient des remparts plus forte que leurs murailles. Bientôt même, reprenant l'offensive, ils attaquèrent les assiégeans. Dans une de leurs sorties, les consuls, avant embusqué quelques troupes, attirèrent Porsenna dans le piége qu'ils lui avaient tendu. Le roi perdit dans cette action plus de cinq mille hommes : renoncant alors à prendre la ville par force, il woulet la réduire par la famine, convertit le siège en blocus, et ravagea toute la zampagne, 'i.'

Rome, par ce moyen, souffrit en peu de temps tops les manx qu'entraîne une disette absolue. tius Caius, Caros Mutius, jeune Romain, poussé au déses-soivole. peir par les malheurs de sa patrie, concut, pour la délivrer, le projet le plus coupable et le plus hardi : il demande la permission au sénat de se rendre dans le camp ennemi, afin d'exécuter une entreprise importante, mais qu'il ne voulait faire connaître qu'après le succès.

Il sort sans armes ostensibles, trompe facilement les gardes par l'habitude qu'il avait de parler la langue toscane, et pénètre dans la tente du roi qui travaillait avec un secrétaire exactement vêtu comme le monarque.

Dans ce moment on réglait les comptes de l'armée; les officiers qui entraient adressaient leurs

demandes: au secrétaire; trompé par ces apparences, Mutius, prenant le secrétaire pour le roi, s'élance sur lui, et le tue d'un coup de poignard. Aussitôt on le saisit, on le traîne devant le tribunal que Porsenna présido ... L'appareil des plus affreux supplices no peut allaisser sa fierté, et, montrant un maintien plus effrayant qu'effrayé : « Je n suis Romain, dit-il; j'aisvoulu wer l'ennemi pi de Ronie, et du me verras ausant de courage oi, pour souffeir la mort que pour le la donner. Les » Romains, attaquent et i souffrent au éc, une égale » constance; je n'ai pas seuli conspiré contraiteis; » une foule de citoyens recherchent la smême ;» gloire : ainsi, jattends-toi sans cesse à de floumyeaux périlsi Tu trouveras un ennemi à chaque » pas; schaque, jouis un poignard imenaceracità m poitrine mie te le répète, co n'est pas moi, aest .», toute : la jeunesse romaine qui de déclare de » guerre; mais ne crains point de bataille; ce » n'est point ton armée, c'est toi seul que nous myoulons détruire, Dan Lan Lin

Le roi, irrité de ses menages, ordonne à l'instent de l'entourer de flammes, ain de le forcer à révéler exactement les projets et le nombre de ses complices.

Le fier Romain, que rien n'intimide, plonge sa main dans un brasier ardent, et, laissant brûler cette main sans la moindre émotion : « Vois, dit-» il, comme les hommes qui aspirent à la gloine » méprisent la douleur, et comme leur âme comn mande à leur corps. »

Porsenna, confondu et comme hors de lui à la vue d'une action si intrépide, descend précipitamment de son trône, et ordonnant d'éloigner les feux : « Retire-toi, dit-il, tu es encore plus ton » ennemi que le mien. Si un tel courage était » employé pour mon service, quels éloges ne lui » donnerais-je pas! Comme ennemi je ne puis te » récompenser; mais je te rends la liberté, et je » t'affiranchis de tous les droits que les lois de la » guerre me donnent sur toi. »

Mutius, inaccessible à la douleur, cède alors à la reconnaissance, et avoue au roi que trois cents jeunes citoyens ont formé une conspiration contre ses jours, que le sort l'a fait marcher le premier, et que ses complices viendront chacun à leur tour tenter la même entreprise. L'héroïque fermeté de Mutius fut consacrée par le surnom de Scevola. Son courage est aussi digne de louange que son action de blâme. L'enthousiasme de la liberté ne peut faire excuser l'assassinat, et la générosité de Porsenna a plus de vraie grandeur que le courage du Romain.

Porsenna, effrayé de la conspiration formée Ambascontre lui, et convaincu que les Romains prérepresentation de la servitude, sentit qu'il rétait plus question de vaincre une ville, mais de détruire un peuple. Renoncant alors à ses projets,

il fit partir pour Rome avec Mutius des ambassadeurs qui n'insistèrent plus sur le rétablissement de la royauté; ils se bornèrent à demander qu'on rendît aux Étrusques le territoire conquis sur eux, et qu'on donnât des otages pour garantir l'exécution du traité.

On accepta ces conditions; Porsenna évacua le es com-Janicule. Parmi les otages qu'il reçut, composés de dix patriciens et de dix jeunes filles, on distinguait Clélie. Cette Romaine, ne pouvant supporter une captivité même passagère, et se montrant, par son courage, digne émule de Coclès et de Scévola, engage ses compagnes à rompre leurs liens, se iette dans le Tibre avec elles, et rentre triomphante dans Rome.

Le consul Valérius, strict observateur des traités, les renvoya toutes au roi d'Étrurie. Tarquin. leur implacable ennemi, prévenu de leux marche. s'était embusqué pour les enlever, mais le fils de Porsenna les escorta jusqu'au camp.

Le roi, qui aimait l'audace, même dans un ennemi, fit présent à Clélie d'un superbe coursier, la remit en liberté, et lui permit d'emmener la moitié des otages.

Ce généreux prince, voulant montrer son estime au peuple romain, lui rendit sans rancon tous les prisonniers, rechercha son amitié, et lui abandonna son camp avec toutes les richesses qu'il renfermait, sans en excepter son propre bagage.

Le sénat, par reconnaissance, envoya à ce prince la chaire d'ivoire, le sceptre, la couronne et la robe des anciens rois.

Mutius reçut les mêmes récompenses que Coclès, et le terrain dont on lui fit présent se nomma depuis le pré de Mutius. On éleva à Clélie une statue équestre dans la voie sacrée. Ainsi se termina une guerre qui semblait devoir étouffer la liberté de Rome dans son berceau \*.

Peu de temps après, Porsenna chargea son fils Mort d'Arons de combattre les habitans d'Aricie. Arons fut battu et tué. Les Étrusques, poursuivis par leurs ennemis, trouvèrent un asile à Rome, s'y établirent, et y occupèrent un terrain près du mont Palatin, qu'on nomma par la suite rue des Étrusques.

Porsenna, depuis, tenta encore une démarche en faveur de Tarquin, et le sénat ayant répondu qu'on ouvrirait plutôt les portes de Rome aux ennemis qu'aux rois, on n'en parla plus. Tarquin découragé se retira à Tusculum, chez son gendre Octavius.

<sup>\*</sup> An de Rome 246. — Ayant Jésus-Christ 506.

## CHAPITRE TROISIÈME.

Guerre avec les Sabins. — Mort de Valérius Publicola. — Conjuration dans Rome. — Révolte du peuple pour l'abolition des dettes. — Création de la dictature. — Nomination du consul Lartius. — Victoire sur les Latins. — Trève d'un an. — Bataille de Régille. — Mort de deux Tarquins. — Défaite des Latins. — Paix avec les Latins. — Mort de Tarquin.

Guerre avec les Sabins.

LA guerre des Sabins commença sous le consulat de M. Valérius et de P. Posthumius. La jalousie qu'excitait la grandeur croissante de Rome en fut la cause; elle ne produisit qu'une alternative de succès et de revers peu décisifs. Un parti assez nombreux chez les Sabins s'opposait à cette guerre. Le chef de ce parti, Atta Clausius, avec tous ses cliens, composant cinq mille hommes armés, vint s'établir à Rome, et y prit le nom d'Appius Claudius. On le fit patricien et sénateur.

Mort CValérius Publicola

Valérius Publicola, l'un des trois fondateurs de la liberté, mourut l'an de Rome 251 \*. Il avait été quatre fois consul; honoré de deux triomphes, sa modestie rehaussait sa gloire, et sa popularité faisait aimer son pouvoir. Ce citoyen intègre mourut si pauvre que le trésor public fut obligé de payer

<sup>\*</sup> An de Rome 251. - Avant Jésus-Christ 501.

ses funérailles. Il légua à ses enfans un immense héritage de vertus et de renommée. Les dames romaines portérent son deuil un an.

La guerre continuait contre les Sabins; les consuls Virginius et Spurius Cassius prirent la ville de Pométie. On leur décerna l'honneur du triomphe. Cette victoire inquiéta les Latins et les Fidénates, qui se disposèrent à embrasser la cause des Sahine.

Cette même année, les esclaves formèrent dans conjura-Rome une conspiration en faveur de Tarquin. Beau-Rome. coup de prolétaires et de citoyens ruinés se joignirent à enx. On découvrit le complot, et les chess furent envoyés au supplice. Le sénat offrit des sacrifices aux dieux, et ordonna des jeux publics pendant trois jours.

Les Romains, poursuivant leurs succès, battirent Tarquin, assiégèrent Fidène et la prirent d'assaut. Les Latins, alarmés de ces succès, se rassemblèrent à Férentin. Trente cités, ayant accusé sans fondement les Romains d'avoir enfreint les traités, leur déclarèrent la guerre. Sextus Tarquin et Octavius Manilius prirent le commandement de leurs armées réunies.

Tandis que cet orage menaçait Rome, des trou-Révolteda bles intérieurs éclatèrent dans la ville. La classe l'abolition la plus nombreuse et la plus pauvre des citoyens, accablée de dettes, en demandait l'abolition, refusait de s'enrôler, et menaçait de quitter ses

TOME 4.

foyers. Les consuls tentèrent inutilement de les ramener à l'obéissance par leurs exhortations: les opinions dans le sénat étaient divisées; une partie des sénateurs voulait qu'on employât la rigueur, les autres opinaient pour l'indulgence.

Valérius, frère de Publicola, prit la défense du peuple. « Les pauvres, dit-il, vous exposent qu'il » leur est inutile de vaincre les ennemis du dehors, » s'ils trouvent au dedans des créanciers plus im-» pitoyables. Comment voulez-vous qu'ils com-» battent pour votre liberté, si vous ne protégez » pas la leur? Craignez que le désespoir ne les » pousse à la révolte, et que la rigueur de leurs » créanciers ne les livre au parti qui leur tend les » bras. Dans une pareille circonstance, Athènes, » suivant l'avis de Solon, abolit les dettes; que » pouvez-vous reprocher au peuple? il n'a d'autre » tort que sa pauvreté; elle doit exciter la pitié, » et non la haine. La justice vous ordonne » de lui accorder des secours indispensables, » quand vous exigez qu'il verse son sang pour la » patrie. »

Appius Claudius, violent et dur comme toute sa race, soutint que la loi devait être inflexible, qu'elle parlait pour les créanciers, et qu'on ne pouvait abolir les dettes sans la violer. « Cette » abolition, ajoutait-il, porterait atteinte à la foi » des contrats, seuls liens de la société humaine; » par là vous détruiriez la confiance publique; » les pauvres eux-mêmes maudiraient bientôt » votre faiblesse : une jouissance momentanée » consommerait leur ruine; ils n'auraient plus de » crédit, et trouveraient à l'avenir toutes les » bourses fermées. Ne les protégez pas injuste-» ment par votre autorité; laissez aux proprié-» taires le mérite d'alléger le fardeau des débi-» teurs honnêtes; quant aux hommes ruinés par » le libertinage, pourquoi redouter leurs me-» naces? leur départ serait plutôt un gain qu'une » perte pour la république. Soyez sévères, et vous » serez obéis. La faiblesse alimente les séditions,

» et l'ordre ne se maintient que par la crainte. »
Après une longue discussion, le sénat décida
qu'on ne prononcerait sur ces contestations qu'à
la fin de la guerre, et sur un nouveau rapport des
consuls. En attendant, on accorda un sursis aux
débiteurs.

Ce décret n'apaisa pas le peuple qui se méfiait du sénat. Cependant le danger croissait toujours: les Latins, dont on redoutait la puissance, formaient rapidement leurs légions; le peuple persistait dans son refus de prendre les armes. Le sénat n'osait employer des moyens de rigueur qui auraient été sans effet, puisque la loi de Publicola permettait d'appeler au peuple des ordonnances des consuls. D'un autre côté, en abrogeant la loi Valéria, on était certain d'exciter la fureur populaire.

Création de ladictature.

Dans cette crise effravante le sénat concut l'idée d'une institution nouvelle, la création d'un magistrat temporaire revêtu d'un pouvoir absolu. La nécessité, le plus impérieux des législateurs, fit. adopter unanimement cette résolution.

Le décret qui créa cette autorité nouvelle portait que les consuls se démettraient à l'instant de leurs charges, ainsi que tous les administrateurs, et qu'ils seraient remplacés par un seul magistrat, choisi par le sénat et confirmé par le peuple. Son pouvoir ne devait durer que six mois.

La multitude qui, semblable au malade aime toujours à changer de position dans l'espoir de se trouver mieux, né comprit pas les conséquences de ce décret, et l'approuva. La joie même qu'il lui causa fut telle qu'il laissa au sénat l'élection désinitive du maître qu'on allait lui donner. Ainsi ce remède violent, qui plus tard tua la liberté, sauva pour lors la république, et le sénut n'eut plus que l'embarras du choix.

tion du con-

Les deux consuls Lartius et Clælius étaient tous al Larius. deux recommandables par leurs vertus et par leurs talens. Le sénat décida que l'un d'eux nommerait l'autre. Cette décision, loin d'exciter une lutte d'ambition, fit naître un combat de modestie. Chacun des consuls donna sa voix à son collègue qui la refusa. Cette rare dispute dura vingt-quatre heures: ensin les instances de leurs parens et de leurs amis communs forcèrent Lartius à consentir

que son collègue le nommat magister papulf (mattre du peuple). Cette charge fut plus connue dans la suite sous le titre de dictateur\*.

Lartius, premier dictateur, oréa un maître de la cavalerie (magister equitum), chargé d'exécuter tous ses ordres, et donna cette charge à Spurius Cassius, consulaire, c'est-à-dire qui avait été déjè consul. Le dictateur reçut le pouvoir illimité de faire la guerre ou la paix, de prendre seul toutes les décisions pécessaires en administration, et de juger sans appel. Il doubla le nombre des licteurs, et leur fit reprendre les haches, moins pour s'en servir que pour effrayer.

Ce pouvoir absolu saisit le peuple de crainte; privé de la ressource d'un appel aux curies, son obéissance fut sans bornes comme l'autorité du dictateur.

Les plaintes cossèrent; on prit les armes. Le dénombrement produisit cent ainquante mille sept cents hommes au-dessus de saize ans. Lartius en forma quatre corps d'armée; il commanda le premier, donna le second à Clælius, le troisième au général de la cavalerie, et le quatrième à son frère Spurius Lartius, qu'il chargea du soin de défendre la ville.

Un corps de Latins s'était avancé imprudern-victoiresse ment sur le territoire de Rome; Clælius le battit les Latins.

<sup>\*</sup>An de Rome 256. - Ayant Jésus-Christ 496.

Trève d'un anet fit beaucoup de prisonniers. Le dictateur prit généreusement soin des blessés, et renvoya les prisonniers sans rançon, avec des ambassadeurs patriciens qui déterminèrent les Latins à retirer leurs armées et à conclure une trève d'un an.

Après ce double succès des armes et des négociations, le dictateur rentra à Rome sans avoir exercé aucune rigueur; et, sans attendre le temps prescrit, il abdiqua et nomma des consuls. Cette sagesse du premier dictateur fit aimer la dictature, seul remède efficace que l'imparfaite constitution de Rome pouvait appliquer aux maladies de la liberté. Lartius traça par ses vertus une route que, pendant plusieurs siècles, tous les dictateurs suivirent jusqu'au moment fatal de la chute de la république.

Un décret du sénat, rendu sous les nouveaux consuls, permit aux femmes latines mariées avec des Romains et aux Romaines mariées avec des Latins de se fixer dans celui des deux pays qu'elles préféreraient. Toutes les Latines restèrent à Rome; toutes les Romaines y revinrent.

Bataille de Régille. A l'expiration de la trève, la guerre recommença. Les consuls Aulus Posthumius et Titus Virginius crurent une dictature nécessaire. Le choix tomba sur Posthumius, qui nomma Ébutius Elva général de la cavalerie. Des deux côtés on se mit en campagne, et les deux armées se rencontrèrent près du lac de Régille.

Les forces romaines montaient à trois mille chevaux et vingt-quatre mille fantassins, celles des Latins à quarante mille soldats et trois mille cavaliers. Sextus Tarquin commandait l'aile gauche des Latins; Octavius Manilius la droite. Le centre, composé des Romains bannis, avait pour chef Titus Tarquin: Tite-Live met à sa place le vieux roi de Rome, âgé alors de quatre-vingt-dix ans. La gauche des Romains était dirigée par Ebutius, la droite par Virginius; le dictateur commandait le centre. Celui-ci voulait retarder le combat à cause de l'inégalité des forces; mais dès que les Romains aperçurent les Tarquins, la colère sembla doubler leur nombre. Ils demandèrent à grands cris qu'on laissât le champ libre à leur courage. Dans ce même moment le dictateur apprit que les ennemis attendaient un renfort. Trouvant alors tout délai dangereux, il donne le signal du combat.

Les deux armées volent l'une au-devant de l'autre; on se heurte, on se presse, on se mêle: tous s'attaquent corps à corps. Les chefs se battent comme les simples soldats: le centre des Latins plie; Titus est blessé; il s'absente un moment. Sextus Tarquin accourt et rallie les fuyards: le combat se rengage; Ebutius et Manilius se percent tous deux de leurs lances; mais ce dernier, après s'être fait panser, revient au combat. Valérius, frère de Publicola, et lieutenant d'Ebutius, aper-

coit Tarquin, l'attaque, et le force à se retirer. En le poursuivant, Valérius est blessé à mort; et les Latins reprennent l'avantage. Le dictateur, voyant sa gauche battne par les exilés, y fait passer de la cavalerie qui les enfonce et les met en Mort de fuite. Titus Tarquin périt dans la mêlée. Manilius veut secourir les siens; un général romain, Herminius, le perce de sa lance, le tue, et se voit frappé d'un coup mortel au moment où il voulait enlever l'armure de son ennemi, L'aile gauche des Latins, commandée par Sextus Tarquin, résistait encore : le dictateur charge à la tête de sa cavalerie; Sextus, se voyant vaincu, se précipite avec fureur au milieu des Romains, renverse tout ce qu'il rencontre, et, couvert de hlessures, tombe , et meurt plus glorieusement qu'il n'avait vécu-Les Latins prirent la fuite, et leur camp devint la proie du vainqueur. Ils perdirent trente mille hommes dans cette journée.

des Latins.

quins.

Les Romains racontaient qu'ils avaient vu deux cavaliers d'une taille plus qu'humaine, marchant à leur tête, faisant un grand carnage des ennemis, et que le soir même ils parurent à Rome sur la place, annoncèrent la victoire, et disparurent. On les prit pour Castor et Pollux. Tite-Live ne parle pas de cette fable, et dit seulement qu'après cette guerre on érigea un temple à Castor.

Le dictateur rentra triomphant dans Rome; les Latins se soumirent et demandérent la paix.

Les Volsques, leurs alliés, arrivés trop tard à leur secours, s'étaient retirés. Le sénat, délibérant sur les propositions pacifiques des Latins, leur répondit : « Vous méritez d'être punis; mais » Rome préfère la gloire de la clémence au plais » sir de la vongeance. Notre origine est com- » mune; retournez dans vos foyers; rendez-nous » nos déserteurs; chassez de chez vous nos ban- » nis, et nous accueillerons vos demandes. »

Peu de temps après, les ambassadeurs latins revinrent à Rome, amenant les déserteurs enchaînés, et déclarant que les bannis étaient sortis de leur territoire. Par ces sacrifices ils obtinrent la paix qui termina la guerre des Romains contre les tyrans. Elle avait duré quatorze ans,

Tarquin, agé de quatre-vingt-dix ans, dépouillé de Mort arquin, de sa couronne, privé de sa famille, chassé par les Latins, par les Etrusques et par les Sahins, se retira en Campanie, à Cumes, chez le tyran Aristodème, et y mourut. La nouvelle de sa mort causa une joie universelle à Rome \*.

<sup>\*</sup> An de Rame 258. --- Avant Jésus-Christ 494.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

Troubles à Rome. — Guerre avec les Volsques. — Cruauté d'Appius. - Honneurs du triomphe refusés à Servilius. - Guerre . avec les Sabins. - Nomination d'un dictateur. - Victoire sur les Sabins.—Retraite de l'armée et du peuple au mont sacré. - Députation du sénat aux rebelles. - Création des tribuns du peuple. - Nouvelle guerre avec les Volsques. - Siège et prise de Corioles.—Exploits de Marcius surnommé Coriolan.— Famine à Rome. - Ambition et orgueil de Coriolan. - Violence exercée contre lui. - Son appel en jugement. - Son jugement. -Sa condamnation.—Son exil.—Nouvelle guerre avec les Volsques par l'artifice de Tullus.-Siége de Rome par Coriolan.-Ambassade envoyée à Coriolan. Députation de la famille de Coriolan. - Paix avec les Volsques.-Nouveaux troubles à Rome.-Mort de Cassius. - Nouvelles guerres avec Volsques et les Eques. -Guerre avec l'Etrurie.-Dévouement de Fabius Cœso.-Mort de trois cents braves. - Défaite des Romains. - Victoire de Valérius. — Troubles intérieurs. — Révolte de Voleron. — Peste dans Rome. - Indiscipline et décimation de l'armée. - Nouvelle division des deux ordres de l'Etat. - Pouvoir des consuls dans les grands périls. — Consulat et victoire de Posthumius. - Nouvelle peste dans Rome - Despotisme des consuls. - Exil du fils de Cincinnatus.—Conspiration d'Herdonius. — Sa mort. – Consulat de Cincinnatus.—Son retour à la campagne. — Sa dictature. — Sa victoire sur les ennemis punis par le joug. — Rappel de son fils. - Abdication de Cincinnatus. - Son retour à Rome. - Discussion pour la loi agraire. - Ambassade à Athènes. - Création des décemvirs. - Abdication des consuls.

Toute autorité abuse de ses avantages. Les à Rome. sénateurs, délivrés de la crainte des tyrans, cru-

rent pouvoir sans danger opprimer le peuple que leur injustice porta à la révolte.

Les Volsques et les Herniques, informés de la division qui régnait à Rome, saisirent le moment favorable pour l'attaquer. Ils communiquèrent leur projet aux Latins; mais ceux-ci livrèrent leurs ambassadeurs au sénat, et l'avertirent du danger qui le menaçait.

Sous le consulat d'Appius Claudius et de Publius Servilius, la fermentation populaire s'accrut, et prit le caractère le plus alarmant. Un citoyen se présente un jour au milieu de l'assemblée du peuple : il porte une longue barbe; sa robe est déchirée; la pâleur de son visage, ses cheveux hérissés et son regard farouche permettent à peine à ses anciens compagnons d'armes de reconnaître en lui un brave centurion couvert de cicatrices.

On s'attroupe, on l'entoure, on l'interroge: il dit que les Sabins avaient ravagé son champ et pris son troupeau; qu'on n'en avait pas moins exigé de lui le tribut; que, pour le payer, ayant emprunté à gros intérêts et vendu tout ce qu'il possédait, son créancier inflexible le retenait chez lui, le traitait non-seulement comme un esclave, mais en criminel, et le frappait fréquemment de verges, dont il portait et montrait les marques.

A cette vue, un cri général s'élève; l'indignation s'accroît en se répandant. La foule accourt de tous les quartiers de la ville; on menace les sénateurs; les débiteurs montrent leurs chaînes et leurs cicatrices; ils demandent violemment l'assemblée du sénat.

Peu de sénateurs osent y suivre les consuls: comme ils se trouvaient en trop petit nombre pour

délibérer, ils attendent leurs collègues. Ce retard est regardé comme une trahison; la sédition redouble de violence; enfin les sénateurs arrivent, Guerrouvec et la délibération commence. Au même instant se montre un courrier envoyé par les Latins pour annoncer qu'une nombreuse armée de Volsques marche sur Rome. Cette nouvelle consterne le sénat, et répand la joie parmi le peuple. « Les dieux, » disait-il, nous envoient des vengeurs; les séna-» teurs recueillent seuls tous les fruits de la guerre, » ils doivent seuls en courir les dangers. » Il jure de nouveau de ne pas s'enrôler. Le sénat se sépare.

Servius, consul, se présente à l'assemblée du peuple: « L'ennemi, s'écrie-t-il, est à vos por-» tes! Il n'est plus question de délibérer; il faut n agir! il serait également honteux au sénat de n vous faire des concessions par crainte, et à vous » de les exiger, et de vous faire payer pour com-» battre! Chacun ne doit plus s'occuper quedu » salut de la patrie: après la campagne, nous par-» lerons de nos intérêts. Jusqu'à la paix que toute » discussion cesse entre nous. Le sénat accorde » un sursis aux débiteurs pendant toute la durée » de la guerre. »

La modération et la sage fermeté du consul apaisent tout à coup la furie du peuple, comme un douz rayon dissipe un orage. D'après ses ordres, on suit un dénombrement qui produit sent cinquante mille sept cents hommes. Chacun s'enrôle avec ardeur; on marche, on joint l'ennémi. Les débiteurs demandent les premiers, à grands cris, le combat. L'intrépidité romaine enfonce les Volsques, les met en fuite, et livre leur camp au pillage. Le consul conduit l'armée à Suessa Pométia, et la prend d'assaut. Un riché butin récompense la váleur du soldat.

Pendant ce temps, l'impitoyable Appius, resté crussis à Rome, ordonne d'amener sur la place publique trois cents enfans, otages des Volsques, de les frapper de verges, et de leur abattre la tête. Il couvre binsi le nom romain d'une tache odieuse.

De retour à Rome, Servilius, vainqueur, de Honneurs du triomphe vait jouir des honneurs du triemphe. Appius le lui refuses fait refuser par le sénat, et l'accuse de s'être montré trop populaire. Servilius irrité convoque le peuple au champ de Mars, retrace tous les détails de ses victoires, se plaint de l'iniquité du sénut, et, bravant injustement un injuste décret, murche en triomphe au Capitole, suivi de tous les citoyens.

La guerre finie, le peuple réclama l'exécution des promesses qu'en lui avait faites. L'orgueilleux consul Appius méprise ses plaintes, rejette ses

demandes, et juge toutes les causes des débiteurs suivant la rigueur des lois, et en faveur des créanciers qui oppriment plus que jamais les pauvres.

Servilius, forcé de respecter la loi, et pressé par le peuple de plaider sa cause, flotta entre les deux partis et les mécontenta tous deux.

Les consuls se disputaient dans ce moment l'honneur de faire la dédicace du temple de Mercure. Le peuple, pour les mortifier, en chargea un simple officier nommé Létorius. Son ressentiment ne se borna pas à cette puérile vengeance: méprisant les jugemens d'Appius, il s'opposa à leur exécution, et maltraita ses huissiers en sa présence; et comme il avait fait arrêter par ses licteurs un chef des séditieux, la multitude l'arracha de leurs mains.

Guerre avec les Sabins.

Les nouveaux consuls, Véturius et Virginius, se trouvèrent comme leurs prédécesseurs entre la crainte d'une révolte et celle de la guerre dont on était menacé par les Sabins. Dans tous les guartiers, le peuple s'attroupait le jour et la nuit; résistant à la douceur des consuls, et bravant leur autorité, il refusait de s'enrôler, et désarmait les licteurs qui voulaient arrêter les réfractaires.

Nomination d'un dictateur. Le sénat balançait entre l'avis de Virginius qui prétendait qu'on établit une distinction entre les débiteurs; celui de Largius qui proposait l'abolition des dettes; et celui d'Appius qui demandait qu'on nommât un dictateur. On se rangea enfin à

ce dernier avis; mais au lieu de choisir un patricien sévère, comme le voulait Appius, on choisit Manius Valérius, connu par la modération de son caractère. Ce choix calma le peuple.

Valérius leva trois corps d'armée; les deux con-Victoire sur suls et lui les commandaient. La fortune couronna leurs armes; ils remportèrent tous des avantages. Le dictateur gagna une bataille sur les Sabins, et sa victoire lui valut le triomphe. On lui accorda de plus une place distinguée au Cirque et une chaise curule.

De retour à Rome, Valérius, après avoir licencié les troupes, fit entrer quatre cents plébéiens dans la classe des chevaliers. Il proposa ensuite au sénat un décret pour abolir les dettes. Les jeunes sénateurs, oubliant le respect dû à la dictature, s'emportèrent violemment contre lui. Après leur avoir imposé silence pour soutenir son autorité, il sort du sénat, convoque le peuple, et déclare que les sénateurs l'insultent, et lui font un crime de son amour pour ses concitoyens, ainsi que du licenciement de l'armée. « Plus jeune, dit-il, je » me serais vengé de ces outrages; mais comme » mon âge septuagénaire ne me permet pas » d'en tirer vengeance, ni de vous faire rendre » justice, j'abdique une dignité qui vous devient » inutile. »

La multitude émue le reconduisit avec honneur l'armée et du peuple chez lui. La colère publique paraissait au comble : Sacré.

le sénat, par un décret, venait d'annuler le licenciement ; mais le respect pour le serment était tel alors que les soldats, quoique furieux, n'étant pas déliés par un congé officiel, n'osaient quitter leurs onseignes. Ils obéirent donc et se rendirent au camp; ils vouleient d'abord tuer les consuls pour se délivrer à la fois de leurs sermens et de leurs ennemis. Sicinius leur prouva que ce crime ne les dégagerait pas de leurs liens; mais il leur proposa, pour éluder le serment et pour calmor leur conscience, de se reurer en emportant avec eux leurs enseignes qu'ils avaient juré de ne pas quitter.

Adoptant tous avec transport set avis, ils cassèrent leurs centurions, en nommèrent de nouveaux, et se retirèrent sur le mont Secré nommé Tévéron.

Le sénat, se repentant alors de n'avoir pas suivi les conseils de Valérius, envoya une députation aux rebelles, afin de les apaiser par des promesses, et de les ramener à l'obéissance. Sicinius répondit aux députés : « Nous ne croyons plus à » vos paroles; vous voulez être seuls maîtres de » la ville, rester-y; les pauvres ne vous gêneront

» pas. Là où nous trouverons la liberté, là sera

notre patrie. »

Biemot la plus grande partie du peuple se joignit à eux sur le mont Sacré; ils s'y fortifièrent, observérent une exacte discipline, et ne se permirent aucun pillage. Cette bonne police, cet ordre

nouveau dans une sédition, la rendaient plus imposante et plus redoutable.

On devait alors élire de nouveaux consuls; personne ne se présenta pour briguer cet honneur dangereux. On nomma d'office Posthumius Cominius et Spurius Cassius.

La discussion la plus vive continuait dans le sénat. Les jeunes sénateurs opinaient avec Appius pour la sévérité et les anciens pour la douceur. Un de ces derniers, Agrippa Ménénius, qui tenait aux patriciens par son rang actuel, mais dont la famille avait été tirée du peuple par Brutus lorsqu'il compléta le sénat, parla avec tant d'éloquence de la nécessité d'employer la modération pour rétablir la concorde et pour sauver la patrie, qu'il réunit tous les suffrages. D'après son avis, on donna Députation des pleins-pouvoirs à dix sénateurs pour traiter de rebelles.

la paix. Ménénius, nommé le premier, se rendit avec eux au camp des rebelles ; là , il fit valoir adroitement cette déférence du sénat; et, après avoir tracé un tableau effrayant des malheurs qui suivent les dissensions, et qui entraînent la ruine des Etats, il finit par cet apologue: « Dans le temps » où les membres du corps humain ne s'accor-» daient pas, comme à présent, ils conspirèrent » contre l'estomac qui, seul oisif, jouissait du ne travail de tous les autres. Alors les mains ne » voulurent plus porter des alimens, la bouche TOME 4.

- » les recevoir, les dents les broyer : bientôt le
- » corps tomba en inanition; tous les membres
- » souffrans reconnurent enfin l'utilité de l'estomac
- » qui, nourri par eux, leur distribuait le sang,
- » la force et la vie. »

Le peuple saisit facilement le sens de cette fable, du peuple, et se l'appliqua. Ménénius, voyant les esprits mieux disposés, proposa, pour terminer tous les différends, d'affranchir de leurs dettes les débiteurs reconnus insolvables, de rendre la liberté à ceux qui étaient actuellement en prison, et de décider que le sénat et le peuple, de concert, feraient ultérieurement une loi qui réglerait les droits des créanciers et ceux des débiteurs.

> Le peuple accueillit ces propositions; mais il demanda en même temps, pour s'affranchir de l'autorité illimitée d'un dictateur, la création de deux magistrats choisis dans les rangs des plébéiens, et chargés de veiller à leurs intérêts et de prendre leur défense. Les députés rapportèrent cette demande au sénat qui y adhéra.

> Appius protesta contre cette innovation, qui, disait-il, causerait la perte de la république. Malgré sa résistance, on élut par curies ces deux magistrats. Lucius Junius Brutus et Caïus Sicinius Bellutus exercèrent les premiers cette charge. On les nomma tribuns du peuple. Leurs personnes furent déclarées inviolables, et la loi qui les créait sacrée. On élut aussi deux magistrats annuels,

sous le titre d'édiles, qui exécutaient tous les ordres des tribuns. Ainsi l'orgueil et l'avarice des patriciens se virent punis par cette révolte qui se termina à l'avantage du peuple et aux dépens de l'autorité du sénat \*.

D'abord les tribuns ne devaient servir que d'appui aux pauvres contre les grands; bientôt on établit que l'opposition d'un seul de ces magistrats à un décret du sénat suffirait pour en suspendre l'exécution: enfin ils travaillèrent avec tant d'ardeur et de constance à l'élévation du peuple et à l'abaissement des patriciens qu'on les vit quelquefois, plus puissans que les consuls, les arrêter et les mettre en prison.

La paix intérieure rétablie, on s'occupa des Nouvelle mesures à prendre pour terminer la guerre contre les Volques. Posthumius Cominius, commandant siège l'armée romaine, battit les ennemis, s'empara de corioles deux villes, et assiégea Corioles. Après deux assauts infructueux, il voulait en tenter un troisième, lorsqu'il apprit que les Antiates marchaient au secours des Volsques. Le consul alors, partageant son armée, en laissa la moitié devant Corioles, et conduisit l'autre au-devant de ces nouveaux ennemis.

Largius commandait le corps qui continuait le Exploite de Marcins siége. Dans cette troupe brillait un jeune officier Coriolan.

<sup>\*</sup> An de Rome 261. - Avant Jésus-Christ 491.

patricien, nommé Marcius, également ardent pour concevoir et pour exécuter de grandes entreprises. Privé de son père dans son enfance, sa mère Véturie, femme d'une austère vertu, avait formé son caractère, dont l'opiniâtre fermeté causa sa gloire et ses malheurs. Insensible à la volupté, infatigable dans les travaux, intrépide dans les dangers, il était indomptable dans le combat, impérieux dans le commandement, et souvent intraitable avec ses égaux.

Les habitans de Corioles, espérant profiter du secours qui leur arrivait, et voyant l'armée romaine affaiblie, prennent tous les armes, ouvrent leurs portes, et se précipitent avec impétuosité sur les assiégeans. Les Romains, après une courageuse résistance, cèdent au nombre, et se retirent en désordre : Marcius, indigné de cette fuite, s'arrête avec quelques braves, soutient seul l'effort des ennemis, les force de plier à leur tour, et appelle à grands cris les Romains. Ceux-ci, honteux de leur faiblesse, se rallient à lui, pour-suivent les Volsques, entrent pêle-mêle avec eux dans Corioles, et s'en emparent.

Après cet exploit, Marcius, suivi de ses braves compagnons, court à l'armée du consul : elle était prête à livrer bataille; les soldats s'occupaient, suivant l'usage, à dicter leurs dernières volontés, ce qui se faisait en nommant un héritier devant quatre témoins. Marcius apprend au consul la prise

de Corioles; cette nouvelle imprévue répand dans le camp romain la confiance, et l'effroi dans celui des Antiates. On donne le signal du combat : Marcius, chargeant le premier, renverse tout ce qu'il rencontre, enfonce les rangs, abat les soldats, perce leurs chefs. Quoique enveloppé et assailli de tous côtés, il pénètre jusqu'au centre de l'armée ennemie; son audace et sa force y répandent la crainte; ses coups étaient si terribles que la foule des guerriers qui l'entouraient osait rarement l'approcher, et la peur semblait tracer un large cercle autour de lui. Cependant, couvert de la nuée de traits qu'on lui lancait, il allait peut-être succomber, lorsque l'élite des troupes romaines, formée en masse, vole à son secours, enfonce les ennemis, s'ouvre un passage, et arrive jusqu'au héros qu'elle trouve presque seul, couvert de blessures, et entouré, comme d'un rempart, d'une foule de Volsques qu'il avait immolés. Marcius, ranimé par l'appui qu'il reçoit, s'élance et fait un énorme carnage; les Volsques premient la faite. Il semblait qu'on n'avait plus d'ennemis à combattre, mais des esclaves à chasser. La victoire fut complète : les Volsques signèrent la paix, et le traité qu'ils conclurent, gravé sur une colonne, apprit seul à la postérité le nom du chef de l'armée que le jeune Marcius couvrit de gloire.

Cependant le consul eut un mérite très-rare,

celui de n'être point jaloux des exploits du jeune guerrier. A la tête des troupes, il le combla d'éloges, le couronna de lauriers, lui fit présent d'un cheval richement enharnaché, et lui donna dix prisonniers avec la dixième partie du butin.

Marcius remercia le consul de ses louanges, et refusa ses présens : il n'accepta que le cheval, et un seul prisonnier qu'il désirait délivrer, parce qu'il avait été précédemment son hôte. Cette modération mit le comble à sa gloire, et le vœu unanime de l'armée lui décerna une récompense plus durable que les richesses qu'il avait refusées : elle lui donna le nom de Coriolan.

La paix conclue, le consul ramena les troupes à Rome, et les licencia. On renouvela le traité avec les Latins, et on ajouta un troisième jour aux féries latines. Les édiles nouvellement créés furent chargés de la surintendance de ces fêtes.

Dans ce temps mourut Ménénius Agrippa, dont la sagesse avait pacifié Rome. Les tribuns prononcèrent son éloge; et, comme il n'était riche qu'en vertus, le peuple paya ses funérailles. Le sénat, par émulation, ordonna que le trésor public en acquitterait les frais; mais aucun citoyen ne voulut accepter son remboursement.

Famine à Rome.

Rome souffrit alors d'une grande disette; elle avait envoyé acheter des blés en Sicile: le tyran de Cumes s'en empara. Les Volsques voulaient profiter de cette circonstance pour recommencer

la guerre; mais une peste affreuse ravagea leur pays, et emporta les neuf dixièmes de leur population. Les Romains, touchés de leur sort, envoyèrent une colonie pour réparer leur perte.

La famine continuait toujours à Rome, quoiqu'on y ent reçu des secours d'Etrurie. Le peuple et les tribuns accusèrent les riches d'accaparement, et prétendirent qu'ils n'avaient envoyé chez les Volsques une colonie de citoyens pauvres que pour les faire mourir de la peste.

Les consuls s'indignaient de voir les tribuns prendre la parole devant les assemblées, qu'eux seuls croyaient avoir le droit de haranguer. Dans une de ces altercations tumultueuses, l'un de ces consuls dit imprudemment : « Nous avons con- » voqué l'assemblée, la parole nous appartient. » Alors l'édile Junius s'écrie : « Peuple! vous l'avez » entendu! tribuns, cédez la place aux consuls. » Laissez-les aujourd'hui haranguer à leur gré; » demain je vous prouverai l'étendue de votre » dignité. ».

Le jour suivant les tribuns, convoquant le peuple, se trouvèrent les premiers sur la place. L'un d'eux, Icilius, montant sur les degrés du temple de Vulcain, proposa une nouvelle loi qui désendait à qui que ce fût, sous peine d'amende ou même de mort, d'interrompre les tribuns dans les assemblées qu'ils auraient convoquées. Le peuple vota la loi, et le sénat n'osa y refuser son assentiment.

Les pauvres, satissaits de ce triomphe, supportèrent avec plus de patience la disette. Les riches vinrent à leur secours; on leva une armée pour se débarrasser des bouches inutiles: peu d'hommes s'enrôlèrent; mais Coriolan les commandait. Sa faible armée eut d'éclatans succès, et il revint avec une si grande quantité d'esclaves, de blés et de bestiaux que la multitude, qui s'était soustraite au service militaire, reprocha aux tribuns de l'avoir détournée de cette expédition

Ambition
et orgueil de

Coriolan, regardant le consulat comme une récompense due à ses services, crut pouvoir obtenir, sans opposition, une charge si bien méritée; mais la coupe de la gloire enivrait Marcius : oubliant que sa réserve avait doublé l'éclat de ses premiers exploits, il parut aussi orgueilleux à Rome qu'il s'était montré modeste à l'armée. La liberté veut que les magistrats soient populaires; l'usage exigeait que les candidats au consulat sollicitassent les suffrages de leurs concitoyens. Il existait même des hommes appelés nomenclateurs, qui disaient aux candidats les noms des citoyens qu'ils rencontraient, afin qu'ils pussent leur adresser la parole. Le peuple était savorablement disposé pour Coriolan; mais, le jour de l'élection, ce fier guerrier se montra environné de tant de patriciens, il affecta tant de hauteur qu'il semblait commander plutôt que solliciter. La multitude, choquée de cette arrogance, passa subitement de l'amour à la haine; elle élut pour consuls M. Minutius et A. Sempronius.

L'orgueil de Coriolan ne put supporter ce refus qu'il regarda comme un affront. Tout ambitieux doit s'accoutumer aux orages de l'océan populaire, les calmer au lieu d'irriter leur furie, et capter une bienveillance qu'on ne peut forcer.

Le caractère de Marcius était inflexible; loin de ménager le peuple, sa colère éclata sans mesure. Dans ce même temps les députés qu'on avait envoyés en Sicile en ramenèrent beaucoup de vaisseaux chargés de blés. Le roi de Syracuse en donnait une partie aux Romains; l'autre était achetée par les députés.

La distribution de ces grains devint l'objet d'une grande contestation dans le sénat. Les plus sages conseillaient de distribuer gratuitement aux pauvres le blé donné par le roi, et de vendre le reste à bas prix; les autres voulaient que tout fût vendu, afin d'enrichir le trésor public.

- « Si le peuple veut des distributions comme » autrefois, dit Coriolan, qu'il nous respecte donc,
- » et qu'il cesse d'usurper nos anciens priviléges.
- » De quel droit attendrait-il des grâces de ceux
- » qu'il insulte? Je ne m'accoutumerai jamais à
- » l'insolence de ces magistrats nouveaux qui nous
- » asservissent, et je ne pais souffrir de ramper
- » comme un esclave aux pieds d'un plébéien, aux
- » pieds d'un Sicinius, aussi odieux et aussi mé-

» prisable que les Tarquins dont Lous avons c. à-

» tié l'orgueil. Qu'il se retire, s'il le veut, sur le

» mont Sacré avec sa populace, je lui en ouvrirai

» moi-même les chemins. Elle se plaint de la fa-

» mine; sa révolte en est la seule cause, puisque,

» préférant la sédition au travail, elle a laissé ses

» terres incultes. Point de pitié pour ces factieux!

» l'excès du malheur peut seul les ramener à la

» sagesse. »

Violence exercés contic lui.

Les tribuns assistaient à cette séance; le peuple, informé par eux de la violente sortie de Coriolan, entre en fureur, et veut forcer les portes du sénat. Les tribuns parviennent à lui prouver que son courroux ne doit se porter que sur le seul Coriolan: on envoie des licteurs pour le chercher; il les maltraite et sort du sénat. Les édiles veulent l'arrêter; les patriciens viennent à son secours; on se mêle, on se heurte, on repousse les tribuns, on frappe les édiles. La nuit met fin au tumulte.

Son appel en jugement.

Les jours suivans se passent en assemblées bruyantes qu'animent des orateurs violens. Enfin Sicinius, au bruit des acclamations du peuple, propose un arrêt qui condamne Coriolan à être précipité du haut de la roche Tarpéienne. Les autres tribuns représentent l'injustice de condamner un citoyen sans l'entendre: on revient à leur avis, et on se borne à décider que l'accusé soit appelé en jugement devant le peuple.

Le superbe patricien resuse avec mépris, de

comparaître. Cependant le sénat craignait les fatales conséquences qui pouvaient résulter de l'opiniâtreté de Marcius et de l'audace des tribuns. Cherchant à capter la bienveillance du peuple, il rendit un décret pour ordonner la vente à bas prix de tous les blés. Cette condescendance ne décida pas les tribuns à se désister de leur poursuite; ils promirent seulement de différer le jugement aussi long-temps que les consuls le désireraient.

Sur ces entrefaites les Antiates pillèrent les blés qui arrivaient de Sicile; les consuls levèrent une armée contre eux; la peur ne leur permit pas d'attendre le combat, ils demandèrent la paix.

Les troupes étaient licenciées; Sicinius convoqua le peuple, et fixa un jour pour juger Coriolan. Le sénats'opposa à l'exécution de ce décret, et soutint que l'usage de Rome, sous les rois comme sous la république, était de proposer au sénat les décisions importantes avant de les soumettre au peuple.

Le tribun Junius répondit que la loi Valéria permettant d'appeler au peuple des ordonnances des consuls, on n'était pas obligé d'attendre dans cette circonstance un décret du sénat. « Nous ne » disputons pas, dit-il, à cetillustre corps ces bril- » lantes prérogatives; mais nous ne souffrirons pas » une inégalité qui nous priverait de nos droits na » turels. Coriolan a osé dire qu'on devait détruire » le tribunat, cette institution que nous regardons

» comme le plus ferme rempart de la liberté; le » peuple a certainement le droit de citer en juge-» ment l'homme qui brave tyranniquement les » magistrats, et de punir le citoyen qui viole » les lois. »

a Vous voyez, s'écrie alors Appius, l'effet de mes anciennes prédictions! ce n'est pas Coriolan; c'est le sénat entier qu'on attaque! si le peuple s'arroge le droit de juger tous les sénateurs, il sera à la fois accusateur, témoin et juge. La loi Valéria n'avait pour objet que d'accorder un soulagement aux plébéiens en leur permettant d'appeler au peuple des arrêts rendus par les mas gistrats; ils abusent de cette faveur que vous leur avez accordée; votre condescendance redouble leurs prétentions. Si vous leur cédez mencore aujourd'hui, croyez-moi, le sénat est perdu. »

Son jugement, Manius Valérius, plus faible ou plus modéré, dit qu'en abandonnant au peuple la décision de cette affaire, une telle déférence sauverait Coriolan. Il proposa à tous les patriciens d'assister au jugement pour ramener la multitude à la douceur. Conjurant ensuite Coriolan d'abaisser son orgueil et de se justifier avec modestie, il recommanda aux deux partis la sagesse, la concorde, et un partage d'autorité qui préserverait à la fois Rome des excès de la tyrannie et du fléau de l'anarchie.

Coriolan alors demanda que les tribuns spéci-

sassent le crime dont on l'accusait. Ils répondirent.

- « Nous vous accusons d'aspirer à la tyrannie. »
- « S'il ne s'agit que de ce prétendu crime, re-
- » prit Marcius, je m'abandonne au jugement du

» peuple. »

On fixa le jour où il serait entendu; le sénat voulait qu'on opinat par centuries; mais les tribuns firent décider que ce serait par tribus, forme qui assurait la majorité aux pauvres.

Lorsque le peuple fut assemblé, le consul Minutius, montant à la tribune, exhorta les citoyens à ne pas juger Coriolan sur quelques mots échappés dans la chaleur de la discussion. Il retraça vivement les exploits, les travaux de l'accusé, rappela ses vertus, et représenta au peuple qu'il était de sa générosité de traiter avec clémence l'illustre guerrier qui se livrait à sa discrétion.

Le tribun Sicinius reprocha longuement à Marcius ses démarches pour abolir le tribunat et pour hausser le prix des grains, dans le dessein d'exciter des troubles et de parvenir à la tyrannie.

Coriolan répondit à l'accusation par un compte détaillé de sa vie, de ses combats, de ses victoires. Rappelant au souvenir du peuple le grand nombre de citoyens auxquels il avait sauvé la vie, il invoqua le témoignage des officiers et des soldats présens, qui appuyaient ses paroles par leurs acclamations et par leurs larmes: enfin, déchirant ses habits et montrant ses nombreuses cicatrices, il demanda aux tribuns s'ils trouvaient là des preuves de son crime et des signes de sa tyrannie.

Le peuple, touché par ce discours, se montrait disposé en sa faveur; les tribuns, craignant l'effet de cette émotion, se précipitèrent à la tribune, et reprochèrent vivement à Marcius de n'avoir pas remis au trésor public le butin conquis sur les Antiates, et de l'avoir distribué aux soldats pour en faire des instrumens de son ambition.

Sa condamnation.

Coriolan, troublé par cette attaque imprévue, ne, put se contenir plus long-temps; il répondit avec violence, laissant échapper des plaintes indiscrètes et d'imprudentes menaces. Son emportement irrita l'esprit léger du peuple; les tribuns, profitant de ce changement, résumèrent soudain leur accusation, et conclurent au bannissement perpétuel.

On alla aux voix; neuf tribus opinèrent pour l'absolution et douze pour la condamnation. Ce triomphe sur les patriciens donna au peuple plus d'orgueil et de joie que toutes les victoires qu'il avait remportées sur les nations étrangères.

Son exil.

Coriolan, reconduit par ses amis en pleurs, ne donna pas une marque de faiblesse \*. La vue de sa femme et de sa mère qui déchiraient leurs vêtemens n'amollit point son courage. Après leur avoir conseillé la patience, seul remède convenable dans un tel malheur, il leur recommanda ses enfans, ne

<sup>\*</sup> An de Rome 263. - Ayant Jésus-Christ 489.

voulut rien emporter dans son exil, et partit accompagné d'un petit nombre de cliens qui le suivirent jusqu'aux portes de la ville.

Il ne dit à personne le lieu qu'il choisissait pour sa retraite. La colère et le désir de la vengeance le conduisirent à Antium, chez les Volsques. Ces peuples puissans, vaincus par les Romains, gardaient dans leur âme de profonds ressentimens. Chaque jour augmentait leur jalousie et leur animosité, et Coriolan concevait l'espoir coupable de les entraîner facilement à la guerre pour venger leurs communes injures.

Il demanda l'hospitalité à l'homme le plus distingué de ce pays par sa naissance, sa richesse et ses exploits; il se nommait Attius Tullus. La haine qu'ils ressentaient tous deux contre Rome fut le lien de leur amitié.

Tullus était impatient de profiter des dissen- Nonvelle sions qui agitaient la république, et de l'incapa- servoleques cité des chefs qui la gouvernaient. Coriolan lui fice de Tulconseilla de différer l'exécution de ses desseins pour en assurer les succès, de réparer les pertes que son pays avait éprouvées par la guerre et par la peste, d'augmenter, de discipliner l'armée, et surtout de se conduire avec assez d'adresse pour faire rompre le traité par les Romains; car, dans cet ancien temps, on combattait avec incertitude et faiblesse lorsqu'on croyait avoir contre soi la justice et les dieux.

Peu de temps après on célébra des jeux publics à Rome. Tullus y envoya toute la jeunesse volsque; et comme on trouvait difficilement des logemens dans les maisons particulières pour un si grand nombre d'étrangers, la plupart se retirèrent dans les temples et dans les lieux publics.

Un Romain, suborné par Tullus, vint avertir les consuls que les Volsques avaient formé le projet de les attaquer à l'improviste et de mettre le feu à la ville. Sur ce rapport trop légèrement accueilli, le sénat convoqué ordonna aux Volsques, sous peine de la vie, de partir à l'instant de Rome.

Tullus, sorti le premier, attend sur la route ses concitoyens, les harangue, et les enflamme du désir de se venger d'un affront aussi sanglant.

De retour à Antium, cette jeunesse irritée communique sa fureur à tout le peuple; les Volsques s'assemblent, déclarent la guerre aux Romains pour avoir enfreint le traité, et confèrent le commandement de l'armée à Tullus et à Coriolan.

Celui-ci, à la tête d'une troupe d'élite, entra sans perdre de temps sur le territoire de Rome qu'il ravagea, en prenant la précaution perfide d'épargner les terres des patriciens, afin d'augmenter dans la ville la méfiance et la discorde.

Bientôt Coriolan, commandant une des deux armées levées par les Volsques, s'empara de la ville de Circé, colonie romaine, et se jeta sur les

terres des Latins, dans l'espoir d'éloigner les Romains de leurs murs et de leur livrer bataille; mais Rome, trop divisée, n'était pas prête à combattre.

L'année suivante, sous le consulat de Spurius Rome par Nautius et de Sextus Furius, Coriolan s'avança Coriolan. jusqu'à deux lieues de Rome. La terreur régnait dans la ville; le peuple, naguère si orgueilleux, demandait bassement qu'on implorât la clémence du banni. Le sénat, gardant plus de dignité, décréta qu'on ne parlerait de paix que lorsque les Volsques auraient évacué le territoire romain;

mais bientôtla multitude soulevée le força de céder

à ses craintes.

On envoya donc à Coriolan des ambassadeurs, Ambassade chargés de lui offrir son rappel et de lui demander Coriolan. la paix. Il répondit avec hauteur que Rome devait restituer toutes ses conquêtes aux Volsques, et leur accorder le droit de cité comme aux Latins, et que, si elle refusait ces propositions, il saurait ui prouver que l'exil n'avait fait qu'accroître ses forces et son courage.

Le sénat, dans l'espoir de fléchir son courroux et d'obtenir des conditions plus douces, fit partir pour son camp une nouvelle députation, composée des plus anciens sénateurs, des pontifes et des augures. Coriolan persista durement dans ses refus.

Le péril devenait imminent; le peuple, prompt à punir et lent à combattre, ne fondait plus son TOME 4.

espoir sur ses armes. Tout à coup les dames romaines, qui connaissaient la piété filiale de Coriolan, scule vertu que la vengeance lui eût laissée, se rassemblent chez sa mère Véturie, et la supplient d'essayer son pouvoir sur le cœur de son fils.

Députation do la famille

· Cette noble Romaine se met à leur tête avec de Coriolan Volumnie sa belle-fille, et ses deux enfans. Elles sortent de la ville, pénètrent dans le camp ennemi, et se présentent aux regards de Coriolan.

> Cet implacable guerrier, insensible aux prières du sénat, aux supplications des consuls et des pontifes, aux gémissemens de sa patrie, s'émeut, se trouble à la vue de sa mère, descend en tremblant de son tribunal, et veut se jeter dans ses bras. « Attends, dit-elle, avant que je consente à t'em-» brasser, que je sache si je parle à un fils ou à » un ennemi, si je suis ta mère ou ta captive. » Comment, sans frémir, as-tu pu ravager la » terre qui t'a nourri? Comment, à la vue de » Rome, n'as-tu pas dit : J'attaque les murs sacrés » qui renserment mes pénates, mes dieux, ma » mère, ma femme et mes enfans. Malheureuse! » si je n'étais pas mère, Rome ne serait point as-» siégée! Si je n'avais pas de fils, je mourrais in-» dépendante au sein d'un pays libre! Mais je suis » moins à plaindre que toi, car j'ai moins long-» temps à souffrir; et tu te donnes plus de » honte que tu ne me causes de malheurs. Rentre » en toi-même, Coriolan, et décide du sort de

» tes enfans. Si tu poursuis tes criminels projets, » ils ne peuvent attendre qu'une mort prématurée » ou un long esclayage. »

A ces paroles, que rendaient plus touchantes encore les soupirs et les gémissemens de toutes les dames romaines, le fier Coriolan s'attendrit; l'orgueil cède à la nature; il se jette dans les bras de sa mère et s'écrie : « Véturie, vous remportez sur » moi une victoire qui me sera funeste! »

Il se rendit aux vœux de sa patrie, leva le siége et se retira.

Rome, ainsi délivrée, conclut la paix avec les Paix avec Volsques. On ne connaît point avec certitude le sort de Coriolan; quelques historiens disent que Tullus, jaloux de sa renommée, le fit assassiner au milieu d'une émeute populaire. Tite-Live et Fabius Pictor prétendent qu'il vécut long-temps, et qu'il mourut dans l'exil. A l'appui de leur opinion, on rapporte de lui ce mot, qu'il répétait, dit-on, souvent : « C'est surtout dans la vieillesse » que l'exil est un grand malheur! »

Les Volsques et les Romains honorèrent sa mort par leurs regrets. Les dames romaines portèrent son deuil. Il fallait le prendre lorsqu'il arma l'étranger contre sa patrie!

Les Romains, loin d'envier aux femmes la gloire d'avoir sauvé leur pays, immortalisèrent leur dévouement par l'érection d'un temple dédié à la fortune des femmes. On le construisit dans le

lieu même où Véturie avait vaincu et désarmé son fils.

Nouveaux troubles à Rome. Les années suivantes furent signalées par des guerres heureuses contre les Herniques, les Volsques et les Eques. Lorsque la paix les eut terminées, Rome vit lever dans son sein une semence de troubles que la sagesse du peuple et la modération du sénat cherchèrent d'abord à étouffer, mais qui, se développant dans la suite, devint la cause des grands troubles de la république.

Spurius Cassius et Proculus Virginius étaient consuls\*. Le premier, plus audacieux qu'habile, n'avait dû qu'à ses intrigues les honneurs du triomphe qu'on lui avait décernés. Son ambition démesurée aspirait au pouvoir absolu. Cherchant à se rendre populaire, pour y parvenir il proposa au sénat de distribuer au peuple, par portions égales, les terres conquises. Selon l'antique usage on en vendait une partie destinée à payer les frais de la guerre; on en réservait une autre pour augmenter le revenu public; le reste était donné aux pauvres.

Quelques patriciens avides avaient trouvé le moyen de se faire adjuger à bas prix les portions des terres vendues. Cassius, s'élevant contre cet abus, voulait les leur faire restituer.

Cette loi agraire, proposée au sénat, y répandit

<sup>\*</sup> An de Rome 268. - Avant Jésus-Christ 484.

l'alarme; le consul Virginius s'opposa à son adoption, et le peuple, loin d'être aveuglé par une basse cupidité, partagea son opinion, jugeant d'ailleurs que la faveur qu'on lui offrait serait illusoire, puisque les Latins, extrêmement nombreux, devaient, d'après le traité d'union, être compris dans ce partage.

Cassius, déjoué par ce refus sans être découragé, eut recours à un autre moyen. Il proposa de faire rembourser aux pauvres, par le trésor, l'argent qu'ils avaient donné pour acheter les blés envoyés par Gélon, roi de Syracuse; mais, loin de gagner par cet avis l'affection du peuple, comme il l'espérait, il éveilla ses soupçons. Ce peuple clairvoyant s'apercut que Cassius voulait acheter la tyrannie, et prouva par sa résistance qu'il savait préférer la pauvreté à la servitude.

Fort de l'opinion publique, le sénat, adoptant l'avis d'Appius, rejeta les deux projets, et ordonna qu'on nommerait dix magistrats consulaires, sous le nom de décemvirs, chargés de décider quelles seraient les portions de terres qu'on devait vendre, affermer, ou distribuer au peuple. Leur réglement devait être soumis à l'approbation des consuls.

L'année d'après, sous le consulat de Servius Cornélius et de Quintus Fabius, Cassius fut accusé de Cassius. de conspiration. On le convainquit d'avoir amassé des armes, d'avoir reçu de l'argent des Herni-

ques, et d'avoir corrompu un grand nombre de citoyens qui l'accompagnaient toujours. L'adresse de ses réponses, le souvenir de ses services, trois consulats et deux triomphes ne purent le sauver. Il fut condamné à mort, et précipité du haut de la roche Tarpéienne.

Cet acte de justice, privant le parti démocratique d'un ferme appui, redoubla l'orgueil des patriciens. Moins sages que le peuple, ils différèrent la nomination des décemvirs et les distributions promises.

Nouvelles Ge manque de foi fit renaître les dissensions guerres des Volsques entre le sénat et les plébéiens. Plusieurs guerres entreprises contre les Èques suspendirent ces débats; car, dans tout pays libre, le danger commun rallie les esprits, et la tranquillité intérieure règne lorsque la paix extérieure est troublée.

Cependant la nomination des décenvirs se retardant toujours, l'humeur des plébéiens s'accrut; et lorsque les consuls Cæso Fabius et Spurius Furius voulurent les faire marcher de nouveau contre les Volsques et les Èques, ils refusèrent de s'enrôler avant l'adoption de la loi agraire, que le tribun Icilius voulait faire passer.

Appius Claudius tira le sénat d'embarras, en lui conseillant de gagner quelques-uns des tribuns, l'opposition d'un seul suffisant pour arrêter toute résolution: cet adroit avis fut adopté. Quatre tribuns se déclarèrent contre Icilius, et l'on dé-

cida qu'il ne serait plus parlé de cette loi jusqu'à la fin de la guerre.

Elle fut heureuse pour Furius qui remporta de grands avantages: son collègue Fabius, aussi brave, mais plus faible, se vit moins heureux; son armée, indisciplinée, prit la fuite. Cette défaite et la di-Guerreavee vision des esprits à Rome réveillèrent les espérances des vieux ennemis de la république. L'Étrurie arma tous ses habitans et même les esclaves.

Les consuls, effrayés par la défection récente de l'armée de Fabius, se renfermaient dans leur camp, et n'osaient combattre avant d'être plus sûrs des dispositions de leurs soldats. Les ennemis s'approchaient jusqu'aux portes du camp, insultaient les Romains, et les traitaient de femmes et de lâches.

Cependant deux passions opposées agitaient les soldats romains. La haine contre les patriciens les disposait à humilier leurs généraux, et la colère contre l'ennemi enflammait leur courage. Ce dernier sentiment l'emporta : ils pressèrent les consuls de combattre. Ceux-ci, dissimulant leur joie, répondirent qu'il n'était pas encore temps, et qu'ils puniraient ceux qui combattraient sans ordre. Ce refus, comme ils le prévoyaient, irrita les désirs de l'armée : tous les soldats demandèrent à grands cris la bataille. « Je sais, leur dit Fabius, que les » Romains peuvent vaincre; mais je doute encore

» s'îls le veulent. Je ne donnerai point le signal » qu'ils n'aient tous juré de ne rentrer à Rome » que victorieux. Ils ont trompé leur consul, mais » ils ne tromperont jamais les dieux. » Toute l'armée fit le serment et le tint.

Le combat fut long et sanglant; le consul Manlius, poursuivant l'aile gauche de l'ennemi, se vit enveloppé par les Étrusques. Son lieutenant, Quintus Fabius, tomba percé de coups; le consul M. Fabius, avec Cæso, son autre frère, charge l'ennemi, dégage les Romains, et reçoit les derniers soupirs de son frère. Cependant Manlius, blessé, ne peut soutenir le courage de sa troupe qui commence à plier; mais Fabius accourt et la rallie. Manlius, reprenant ses forces et ses armes, se joint à lui, et tous deux font un grand carnage des Étrusques.

Pendant ce temps un corps ennemi détaché s'était emparé du camp romain. Manlius, informé de cette nouvelle, y revint, les trouva occupés à piller, et les y enferma. Le désespoir accrut leur courage; ils se précipitèrent sur les Romains, tuèrent le consul, forcèrent les portes du camp, et se firent jour; mais ils retombèrent ensuite dans les mains de Fabius qui les tailla en pièces.

Jamais Rome n'avait remporté de victoire aussi sanglante et contre des ennemis si nombreux. On décerna le triomphe au consul Fabius; mais il refusa cet honneur qui lui coûtait la perte de son frère.

Les Volsques et les Véiens continuaient toujours leurs attaques contre la république, et, malgré leurs défaites, ils ravageaient sans cesse le territoire romain. Le sénat, pour mettre un frein à leur brigandage, aurait voulu construire une forteresse et y placer une garnison; mais la république était épuisée d'hommes et d'argent.

Fabius Cæso, prenant alors la parole, demanda De la permission de faire, seul avec sa famille, les bius Como. dépenses de cette construction, et de fournir les guerriers qui devaient la défendre.

Le peuple, enthousiasmé de cette offre généreuse, dit que, s'il existait à Rome deux familles comme celle des Fabius, la nation pourrait se reposer sur elles de sa défense, et jouir pendant la guerre de la plus profonde paix.

La civique proposition de Cæso fut acceptée. Le lendemain on vit le consul avec trois cent six soldats, tous de sa famille, tous patriciens, tous dignes de commander une armée, sortir de Rome, et marcher contre Véies, suivis d'une troupe nombreuse d'amis et de cliens. Les vœux et les acclamations du peuple accompagnaient leur marche.

Ils ravagèrent le territoire des Véiens, et bâtirent sur une montagne une forteresse imposante. Cet exemple de patriotisme, enflammant les citoyens, favorisa les armes du consul Emilius qui battit complètement les Éques et les Volsques;

mais on lui refusa le triomphe, pour avoir accordé une paix trop avantageuse à l'ennemi.

Les peuplès voisins de Rome, aussi belliqueux que les Romains, rompaient les traités aussi promptement qu'ils les avaient conclus. Les victoires ne donnaient que de la gloire et du butin; les forces restaient à peu près égales, et les traités de paix n'étaient que de courtes trèves.

Rome éprouva quelques revers sous le consulat de Servilius. Furius le vengea des Èques; quelque temps après les Étrusques tendirent un piége à la vaillante famille de Fabius : ils dispersèrent un grand nombre de bestiaux dans les campagnes voisines de leur forteresse, et y placèrent une embuscade. La garnison, sortant du fort pour s'emparer de ces troupeaux, se trouve tout à coup environnée par l'armée étrusque. Les braves Fabius se forment en coin, se défendent avec un courage héroïque, percent la foule qui les entourait, et parviennent jusqu'à leur, montagne; mais là ils trouvent une armée de Véiens qui les attendait, et qui les accable de traits. Les trois cents héros, aussi intrépides que les Spartiates des Thermopyles, combattent les deux armées avec le courage du désespoir, préférant la mort à la captivité. Aucun ne voulut se rendre; ils périrent tous.

Tite-Live prétend qu'il ne resta de cette famille qu'un enfant nommé Quintus Fabius Vibulanus, souche de l'illustre famille des Fabius, qui opposa

Mort de

dans la suite au grand Annibal un rival digne de lui. Rome mit au nombre dés jours nefasti le jour de leur mort.

Ce désastre fut suivi par une grande défaite des Défaite des Romains. Les Étrusques battirent complétement le consul Ménénius, et s'avancèrent jusqu'aux portes de Rome. L'autre consul, Horatius, accourut et délivra la ville; mais il ne put empêcher les ennemis de se fortifier dans le Janicule, d'où ils sortaient pour ravager le territoire romain, comme le leur avait été dévasté par les

Fabius.

L'année suivante, ils battirent encore Servilius, qui s'avança contre eux avec plus d'ardeur que de prudence. Son collègue Virginius le sauva du péril où il s'était engagé. Les tribuns du peuple citèrent Servilius en jugement. Il se défendit avec modestie, mais avec fermeté. Loin de s'abaisser à la prière, il reprocha au peuple son inconstance, son injustice, et aux tribuns l'abus qu'ils faisaient de leur autorité. Dans ces anciens temps on connaissait plus l'émulation que la jalousie. Virgimus plaida la cause de son collègue et le fit absoudre.

Ce mélange de revers et de succès, éprouvé par les Romains dans le premier âge de leur république, était une sorte d'éducation que la fortune leur donnait pour les aguerrir, pour les fortifier, et pour les préparer à la conquête du monde. Si ces premiers obstacles n'avaient point arrêté leur grandeur naissante, ils se seraient probablement amollis par des triomphes faciles. Leur puissance colossale fut le fruit des efforts laborieux de leur jeunesse.

Wictoires de Valérius.

Le consul Valérius dédommagea Rome des défaites de Servilius. Il triompha des Sabins et des Étrusques; il accorda aux Véiens, après les avoir battus, une trève de quarante ans.

Troubles intérieurs. Les troubles reparurent à Rome avec la paix; on redemanda vivement la loi agraire et la nommination des décemvirs. Le tribun Génutius excitait le peuple, et voulait mettre en accusation les consuls de l'année précédente. Ceux-ci représentèrent alors au sénat que si l'on souffrait cette indignité, ils ne voyaient pas pourquoi on élirait des consuls qui ne seraient destinés qu'à devenir les esclaves des tribuns.

Le jour de l'assignation arrivé, le peuple en foule attendait Génutius; il ne se présente point, l'impatience redouble: tout à coup on apprend qu'il a été trouvé mort dans son lit. A cette nouvelle, la joie du sénat éclate et la frayeur saisit les tribuns.

Révolte de Voléron Dans ce même moment un officier plébéien, nommé Voléron, et distingué par sa vaillance et par sa force prodigieuse, est arrêté par les consuls, parce qu'il refusait d'obéir à leurs ordres et de s'enrôler comme simple soldat. L'un des consuls commande qu'on le frappe de verges. « J'en » appelle au peuple, s'écrie Voléron, et non pas » aux tribuns qui aiment mieux voir tranquille- » ment un citoyen battu de verges à leurs yeux » que de s'exposer à se faire tuer dans leur mai- » son. » En prononçant ces mots, il renverse par terre les licteurs, et se jette au milieu de la foule qui prend sa défense. On brise les faisceaux des licteurs; les consuls sont chassés de la place publique, et poursuivis jusqu'aux portes du sénat.

Des deux côtés la querelle s'échauffe; la cause de Voléron devient celle du peuple; cette affaire privée fait oublier toutes les affaires publiques; on ne s'occupe plus même de la loi agraire; et le peuple, obtenant, après de longues disputes, la liberté de Voléron, crut avoir pleinement triomphé du sénat.

L'année suivante Voléron sut élu tribun. Voulant abaisser les patriciens, il proposa au peuple une loi pour faire élire ses magistrats par les tribus qui se rassembleraient sans prendre d'auspices et sans attendre les ordres du sénat. L'élection des tribuns se faisait jusque là par les curies qui exigeaient ces formalités.

Le sénat, pour parer ce coup, mit dans ses intérêts deux tribuns, dont l'opposition prolongea la contestation sans la terminer.

Une peste terrible, qui se répandit dans Rome, Poste calma le feu de ces dissensions; mais, sous le dans Rome.

consulat d'Appius Claudius et de Titus Quintus, Voléron, élu de nouveau tribun, redoubla d'activité pour faire adopter saloi.

Appius, irrité, conseillait au sénat des moyens violens; Titus penchait pour la douceur, et la modération de son caractère commençait à calmer l'ardeur du peuple; lorsque, tout à coup, Appius, se laissant emporter par la fougue de ses passions, prononça un discours si insultant contre le peuple et contre ses magistrats, qu'il porta au plus haut degré la fureur populaire.

L'assemblée du peuple annonçait la sédition; tous voulaient se venger; mais, dans ce tumulte, aucun avis ne pouvait prévaloir, ni réunir les suffrages.

Tout à coup le tribun Lætorius s'écrie : « A » demain, citoyens; j'agis mieux que je ne parle : » demain je périrai ou je ferai passer la loi, et je » vengerai vos injures. »

Le jour suivant, une grande foule l'entoure: il ordonne de faire sortir de l'assemblée quelques jeunes patriciens, et de les arrêter. Le consul Appius s'y oppose; le tribun commande qu'on se saisisse du consul lui-même; le consul veut que les licteurs s'emparent du tribun; tout le peuple se déclare pour son magistrat, et les patriciens pour leur chef.

On était au moment de décider la querelle par un combat, lorsque Titus Quintius monte à la tribune, invite son collègue à se retirer, et calme peu à peu par la sagesse de son éloquence le courroux du peuple. Il lui représente tous les malheurs des troubles civils, la nécessité de l'union entre les ordres de l'État, l'obligation imposée à chacun d'eux de soutenir leurs droits par la raison et non par la violence. Il assure les plébéiens qu'ils obtiendront tout du sénat, pourvu qu'ils respectent sa dignité, et il propose enfin au peuple de soumettre à l'approbation de ce corps la loi qu'il désire.

On se range unanimement à son avis ; le sénat se rassemble, et, malgré la vive résistance d'Appius, la loi est adoptée et publiée du consentement des deux ordres.

Cette affaire terminée, on s'occupa de la guerre Indiscipline que les Volsques et les Éques venaient de renou-tion de l'armée veler. Appius, dur et inflexible à l'armée comme au sénat, était haï dans les camps comme à la ville: les soldats se plaisaient à irriter sa violence et à contrarier ses volontés. S'il voulait presser leur marche, ils s'arrêtaient; s'il leur ordonnait de se ralentir, ils précipitaient leurs pas; enfin l'armée porta la haine jusqu'à prendre la fuite devant l'ennemi pour faire battre le consul, et elle ne consentit à livrer bataille que pour défendre son camp.

Appius voulut sévir; on méprisa ses ordres; découragé par cette indiscipline, il ordonna la re-

traite; l'ennemi attaqua son arrière-garde, et la mit en déroute. Rentrée sur le territoire romain, le consul fit battre de verges et décapiter les centurions, et il condamna toute l'armée à être décimée. Ainsi la mort en frappa une partie, et la terreur tout le reste.

L'autre consul, aussi aimé des troupes que son collègue en était haï, porta l'effroi chez les Èques et ravagea leur pays. Les soldats, de retour à Rome, disaient que le sénat pouvait juger par ces événemens combien il importait de donner aux armées un père et non un tyran.

Mouvelle division A dans les deux ordres de l'Etat.

Sous le consulat de Lucius Valérius et de Tibérinus Emilius, les tribuns renouvelèrent la demande de la loi agraire. Emilius parla en faveur de la loi; Appius s'y opposa avec sa violence accoutumée, déclamant contre le tribunat, et déclarant que la république était perdue si on ne l'abolissait.

Les tribuns profitèrent de son imprudence, le citèrent et l'accusèrent devant le peuple. Jamais cause n'avait plus effrayé les patriciens et animé les plébéiens.

Le fier Appius rejette tous les conseils de la sagesse. Il paraît dans l'assemblée populaire avec le même orgueil qu'au sénat. Loin d'employer la prière, il se livre aux reproches : ce n'est point un coupable qui se défend, c'est un consul qui

commandes et , loinde plaider comme un accusé, il tonne comme un accusateur.

L'audace plaît toujours, même celle d'un ennemi. L'intrépide témérité d'Appius saisit le peuple de crainte et d'étonnement, et les tribune, voyant la colère publique suspendue par une sorte d'admiration, remettent la cause à un autre jeur. Dans l'intervalle, Appius mourut, et le petiple permit à son fils de prononger devant lui son élege.

Pendant l'espace de livit années les Romains renouvelèrent, sans événemens décisiés, lours guerres accoutumées contre les Etats voisins. La division des deux ordres de l'Etat durait toujours; enfin le peuple irrité refusa de procéder à l'élection des consuls, de sorte que Titus Quintius et Quintius Servilius ne furent élus que par les paitriciens et par leur cliens \*. Ils n'en commanderent pas moins les armées avec succès, et prirent même sur les Volsques la ville d'Antium.

Peu de temps après les consuls Tibérinus Emilius et Quintus Fabius, le seul descendant des Farbuis, firent accorder par le sénat au peuple les terres prises sur les Antiates; et comme peu de citoyens, même des plus pauvres, voulurent s'y établir, on y plaça des Latins et des Herniques. A cette époque le dénombrement produisit cont vingt-quatre mille deux cent; quatorze citovens en état de porter les armes.

<sup>\*</sup> An de Rome 286. - Avant Jésus-Christ 466. TOME 4. 10

Penvoir les guerre contre les peuples voisins occupait dans les grands pé. Rome chaque année. Les plus fâcheux revers ne détruisaient pas les Etats, et les victoires les plus éclatantes augmentaient peu leur territoire. Le consul Spurius Furius, s'étant avancé imprudemment dans le pays des Eques, se trouva tout à coup entouré par l'ennemi et enfermé dans son camp. Le danger qu'il courait décida le sénat à prendre une mesure qui fut depuis employée dans les grands périls. Il rendit un décret qui chargeait les consuls de préserver la république de tout détriment. Cette formule leur donnait un pouvoir presque égal à celui de la dictature.

Consulat En vertu de ce décret, le consul C. Posthumius de Posthu- leva et organisa l'armée comme il le voulut, marmins. cha au secours de son collègue, le dégagea, et défit complétement les ennemis.

Nouvelle peste dans Rome.

Deux ans après Rome fut ravagée par la peste. Ce fléau immola tant de victimes que les chariots ne suffisaient pas pour les transporter; on les jetait en foule dans le Tibre.

Les Volsques voulaient profiter de ce désastre pour attaquer les Romains; mais ceux-ci les battirent et les forcèrent à demander la paix.

Desputisme les consuls,

Dans ce temps les consuls, qui avaient hérité des attributions de la royauté, jugeaient arbitrairement. Il existait un très-petit nombre de lois, dont les patriciens conservaient seuls la connaissance. Un peuple, dans son enfance, peut se laisser

sinsi gouverner; sa morale supplée au défaut de législation; mais, dès qu'il s'éclaire sur ses droits, tout pouvoir arbitraire lui devient insupportable; il veut dépendre des lois et non des hommes, exige la justice, et réclame une part dans son administration.

Le tribun Térentillus Arsa fut le premier qui engagea le peuple à s'affranchir de ce reste de servitude. Il proposa de nommer des commissaires qui seraient chargés de rédiger un code de lois. afin de donner des bornes légitimes à l'autorité consulaire.

Fabius se plaignit vivement de cette innovation, et prétendit que jamais on n'avait proposé une loi importante dans l'absence des consuls.

Plusieurs tribuns partagèrent son avis, et l'affaire fut ajournée.

Quelque temps après on renouvela vivement cette demande : le sénat s'opposait constamment à une mesure si contraire à ses droits; il soutenait qu'aucune loi ne pouvait être faite sans sa participation. Un jeune patricien, Cæso Quintius, fils Exil du fils de celui qu'on nomma depuis Cincinnatus, s'em-natus. porta, dans la chaleur de la discussion, jusqu'au point d'injurier le tribunat et tout l'ordre des plébéiens. Il fut cité en jugement par le peuple, et condamné à l'exil, malgré les larmes et les supplications de son père que ce malheur affligea sans l'aigrir, et qui ne s'en montra pas moins ardent

à désendre la gloire et l'indépendance de ce peuple sévère.

La punition de Caso et la modération du sénat rétablirem momentamément la paix dans la ville. Les tribuns, dont la puissance augmentait dans le temps des dissensions, voyaient avec peine le retour de la tranquillité. Pour la troubler ils fabriquerent des lettres; avec le dessein d'inquièter le peuple, de rendre plusieurs patriciers suspects et de les accuser.

Conspiration d'Herdonius.

Muis an moment même où l'on s'occupait de cette fausse conspiration, il s'en formait une véritable. Herdonius, Sabin de naissance, riche, dévoré d'ambrion, espérant profiter des querelles du peuple et du sénat, se composa un parti de bannis et d'esclaves, dont le nombre montait à près de cinq mille hommes. Il trouva le moyen de les rassembler et de les immer si secrètement que les consuls n'en eurent aucune commaissance.

Tout à cosp, au milieu de la nuit, marchant à leur tête, il s'empare du Capitole, et répand dans toute la ville des proclamations qui invitaient les esclaves à se réunir près de lui; voulant, disait-il, qu'onne commit plus à Rome de servitude ni d'exil.

Les consuls, instruits de cet événement, ordonnent au peuple de s'armer; mais les tribuns, aveuglés par la haine, empêchent les citoyens d'obéir, et leur disent que cette prétendue conjuration n'est qu'un artifite du sénat. Le consul Publius Valérius, indigné de cette imposture, atteste les dieux, représente l'imminence du péril, conjure le peuple de combattre ces vils esclayes qui veulent devenir ses mattres. « Sénateurs, consuls, plébéiens, dit-il, nous den vons tous marcher; toi, flomplus, conduis nous mencore contre un Sabin; je te suivrai aussi rampidement qu'un mortel peut suivre un dieu. » Citoyens, prenez vos armes, je vous l'ordonne: » si les tribuins s'opposent à mes ordres, j'osem rai contre eux ce que mon aïeul osa contre les prois. »

Le peuple hésitait encore; les sénateurs, se répandant au milieu de la multitude, la pressent, l'exhortent, l'éclairent et l'entraînent enfin sur les pas de Valérius. Au même instant on voit arriver dans la ville des troupes étrangères; c'étaient des Tusculans. La surprise redouble l'effroi; on croit voir des ennemis nouveaux : heureusement on ne trouve en eux que des amis fidèles. Op marche précipitamment, on attaque le Capitole. Dès le commencement du combat Valérius est tué: Volumnius, personnage consulaire, voulant prévenir le désordre que la mort du chef pouvait produire, fait convrir son corps. Les troupes renversent les rebelles, en font un grand carnage, et, malgré leur opiniatre vésistance, reprenpent, au bout de trois jours, la place qu'ils défendaient.

Sa mort.

Herdonius périt dans la mêlée; tous ses complices furent punis; on décapita les hommes libres, on crucifia les esclaves, et la mémoire du consul fut honorée par de magnifiques funérailles.

Consulat de Cincinnatus.

Les tribuns continuaient cependant à agiter le peuple. Pour les humilier, le consul Claudius se fit élire un collègue par la classe des riches, sans appeler les autres centuries, l'unanimité des suffrages de la première rendant les autres inutiles. Ce nouveau consul fut Quintius Cincinnatus. La députation que lui envoyait le sénat le trouva dans son champ, en chemise, couvert d'un simple bonnet de laine, et conduisant sa charrue. A la vue du cortége, il arrête ses bœufs; les licteurs baissent devant lui leurs faisceaux; on le revêt de la pourpre consulaire, et les députés l'invitent à se rendre à Rome. Il obéit, charge sa semme des soins de son ménage, part tristement et dit en répandant des larmes : « Mon pauvre champ ne » sera donc point ensemencé cette année? »

Il arrive au sénat, remplit les formes accoutumées, et, sans perdre de temps, convoque le peuple. Lorsqu'il le vit rassemblé, dédaignant de ménager aucun parti, il reprocha vivement au sénat sa mollesse et son orgueil, aux tribuns leur audace, au peuple sa licence.

« Votre tribun Virginius, dit-il, est aussi cou-» pable à mes yeux que le rebelle Herdonius. La » désobéissance de ce magistrat factieux nous a » fait douter quelque temps si les consuls pour» raient délivrer Rome, ou si elle ne devrait son
» salut qu'à des étrangers et au général des Tus» culans. On se flatte aujourd'hui d'arracher une
» loi nouvelle au sénat; il n'en sera rien, je pé» rirai plutôt que d'y consentir. Nous avons résolu
» de faire la guerre aux Volsques et aux Èques;
» sacriflez vos intérêts privés à la patrie; elle vous

» sacrifiez vos intérêts privés à la patrie; elle vous » appelle, obéissez! »

La vigueur du consul ranima le courage du sénat et étonna le peuple. Les tribuns seuls osèrent le braver, et dire qu'ils ne lui permettraient pas de faire des levées.

« Je n'en ai pas besoin, reprit Quintius; les » citoyens ont prêté serment pour marcher au » Capitole: en vertu de ce serment, dont les con-» suls ne les ont pas déliés, nous vous ordonnons » à tous de vous trouver demain en armes au lac » Régille. Prenez avec vous beaucoup de provi-» sions, car mon dessein est de vous faire camper » tout l'hiver. »

Les tribuns, effrayés de cette fermeté, se rendirent au sénat, accompagnés d'un grand nombre de citoyens, et implorèrent sa bienveillance. On exigea qu'ils se soumissent; ils le firent, et le sénat rendit un décret portant que les tribuns ne proposeraient point de loi cette année, et que l'armée ne sortirait pas de la ville.

Cincinnatus, aussi sage en administration que

sévère dans le commandement, se concilia nonsoulement l'estime, mais l'amour du peuple, par son assiduité, sa douceur et son impartialité. Il mouva le moven, par sa justice, d'apaiser les partis, et de rémblir la concorde entre le peuple et les grands.

campagne.

Lorsque le temps de sa magistrature fut expiré, natus à la le sénat, plein de confiance dans son habileté, voulut qu'il continuât de remplie ses sonctions: il refusa cette proposition, et parlant plus vivement encore aux sénateurs qu'au peuple, il leur reprocha de violer les lois qu'ils devaient faire respecter. Après avoir ainsi rempli glorieusement tous ses devoirs, il retourna tranquillement à sa charrie.

> La paix et la fortune de Rome semblénent en sortir avec lui. La discorde écleta de nonveau; les Eques, les Volsques et les Sabins en profitèrent pour attaquer les Romains. Ils battirent le consul Minutius, et entourèrent son camp de retranchemens.

Le sénat erut alors nécessaire d'élire un dictatour. Le consul Nautius nomma Gincinnatus qu'on wint encore enlever à sa charque. Arrivé à Bome, il harangue le peuple consterné, relève son courage, ranime ses espérances, riomme maître de la cavalerie L. Tarquitius, fait fermer les boutiques ( signal d'un grand péril ), et ordonne à tous les citovens en état de porter les armes de se trouver

le soir tout armés dans le champ de Mars, avec du pain cuit pour cinq jours, et d'y porter chacun douze pieux.

On obéit, on se rassemble, on marche toute la nuit. L'armée, arrivée sans bruit près des ennemis, entoure leur camp. Chacun, suivant l'ordre du dictateur, creuse devant lui un fossé, plante des palissades, et jette de grands cris.

Le consul Minutius, que les ennemis tenaient sur les Eassiégé, entend les cris des Romains, et fait une ques vive sortie contre les Èques. Pendant ce combat le dictateur, dont les retranchemens venaient d'être achevés, se précipite sur les ennemis. Les Èques, enfermés et battus de tous les côtés, jettent leurs armes, se rendent, et consentent à passer sous le joug, c'est-à-dire entre deux javelines plantées en terre et surmontées d'une troisième.

Après avoir subi cette honte, ils livrèrent au dictateur leur général Gracchus et leurs autres chefs enchaînés.

Le dictateur, rassemblant ensuite l'armée de Minutins, monta sur son tribunal, et, regardant les soldats d'un œil sévère: « Romains, dit-il, vous

- » vous êtes laissé vaincre, vous ne partagerez pas
- » les déponilles de l'ennemi; et vous, Minutius,
- » je vous déclare que vous n'êtes plus consul ni
- n général. Vous servirez comme lieutenant, jus-
- » qu'à ce que vous avez appris à commander. »

Cincinnatus ramena ses troupes à Rome; il y entra en triomphe, précédé des drapeaux ennemis, de leurs chefs captifs, et suivi de son armée chargée de butin. Les soldats chantaient sa gloire, et trouvaient devant toutes les maisons des tables que le peuple avait préparées pour eux.

de son fiis.

Le dictateur, ayant découvert dans ce même temps des preuves de la calomnie dont son fils s'était vu la victime, fit condamner l'accusateur et rappeler l'exilé.

de Cincinnatus.

Sa dictature devait durer six mois; il l'abdiqua au bout de seize jours. Le sénat lui avait offert une partie des terres conquises; il la refusa, plus glorieux de sa pauvreté qu'un avare ne l'est de son trésor.

Quelque tem ps après, les peuples vaincus ayant encore fait une irruption sur les terres romaines, les tribuns recommencèrent leurs intrigues pour Son retour empêcher le peuple de s'armer. Cincinnatus, revenant à Rome, proposa aux patriciens de prendre seuls les armes avec leurs cliens. On adopta son avis. La vue de cette troupe respectable de consuls, de sénateurs, de généraux et d'officiers qui se dévouaient seuls à la défense de la patrie, émut vivement le peuple : les tribuns, prévoyant alors qu'ils seraient forcés de céder, promirent de ne point s'opposer aux ordres des consuls, pourvu qu'on permît au peuple d'augmenter le nombre des tribuns et de le porter à dix.

à Rome,

Appius Claudius s'opposait à cette demande; Cincinnatus la fit accueillir: le peuple s'arma, et la guerre se termina avec avantage.

Bientôt après les troubles recommencèrent au Discussions sujet de la loi agraire. Ce qui anima le plus les agraire. plébéiens dans cette circonstance fut le discours d'un guerrier sexagénaire et d'une haute taille. On le nommait Siccius Dentatus. « J'ai, dit-il, » servi quarante années; je suis officier depuis » trente ans; j'ai vu cent vingt batailles; j'ai recu » quarante-cing hlessures, entre autres douze » dans le combat livré contre Herdonius; on » m'a décerné quatorze fois la couronne civique » pour avoir sauvé la vie de mes compatriotes, » et trois fois la couronne rurale, comme étant » le premier monté à l'assaut. J'en possède huit » autres, que les généraux m'ont données » lorsque j'ai repris sur les ennemis les ensei-» gnes de nos légions. J'ai conquis quatre-vingt-» trois colliers, soixante bracelets d'or, dix-» huit piques, vingt-cinq harnois. Ce sont là » les trophées qui attestent mon courage; cepen-» dant, pour prix de mes cicatrices et de mon » sang, qui ont valu à Rome tant de terres enle-» vées à dix peuples ennemis, je ne possède pas » un demi-arpent de terre; et votre sort, mes » braves compagnons d'armes, est semblable au » mien. Tous ces champs fertiles, fruits de notre » courage, restent dans les mains de ces siers patri-

- D cient qui n'ent d'autre mérite que leur noblesse:
- » Ne souffrez pas qu'on abuse plus long-temps de-
- » votre patience, et prouvez enfin que vous savez
- » récompenser ceux qui se sacrifient pour vous. »

La multitude, échaussée par ces paroles, demandait à grands cris la restitution des terres usurpées et un nouveau partage des terres conquises.

Le sénat ne s'aveuglait pas sur la justice de ces plaintes; mais il trouvait une grande difficulté à réparer des abus si anciens, à distinguer les héritages des acquisitions et les achats légitimes des usurpations.

Cette grande discussion n'empêcha point les Romains de prendre envere les armes, selon leur coutume, et de vaincre les Éques. L'ardent orateur Siccius se conduisit faiblement dans cette guerre, et fit croire au peuple sue les consuls Romilius et Véturius l'avaient exposé sans nécessité, dans l'intention de le faire périr.

L'année suivante, étant parvenu au tribunat, il cita en jugement ces mêmes consuls, et les fit condamner à l'amende. Les nouveaux tribuns, soutenus par les voeux du peuple, pressèrent sivement le sénat de mettre fin au régime arbitraire qui opprimait les choyens, et de substituer anfin la justice des lois aux caprices des consuls. Le sénat ne crut pas pouvoir sésister plans long-temps à l'opinion publique.

Sous le consulat de Spurius Earpéges es de

A. Altérius, il ordonna que des ambassadeurs se rendraient à Athènes, étudieraient les lois de cette à Athènes. contrée, rapporteraient celles qui leur paraîtraient les plus convenables à la république, et qu'ensuite on délibérerait sur la nomination des législateurs, ainsi que sur la durée et l'étendue de leurs pouvoirs.

Les députés nominés furent Spurius Posthumius, Servius Sulpicius et A. Manlius, tous consulaires \*. Ils partirent sur trois galères magnifiques. Leur absence dura deux ans. Après leur retour, le consul Ménénius feignit d'être malade. dans l'espoir de différer la délibération qui devait amener de si grands changemens: mais le peuple, échaussé par les tribuns, hâta les comices, et choisit pour consuls Appius Claudius et Titus Génutius.

Le sénat, ne pouvant plus retarder l'effet de ses Création promesses, décida que dix magistrats, pris parmi des décemles sénateurs, seraient chargés de rédiger le nouveau code; que leurs fonctions dureraient un an; que, pendant ce temps, le consulat, le tribunat, ainsi que toutes les autres magistratures, seraient abrogés, et que les décemvirs connaîtraient de toutés les affaires, et jugeraient sans appel toutes les causes. Ce décret, fruit de la haine des patriciens contre les tribuns, fut adopté avec joie par

<sup>\*</sup> An de Rome 300. — Avant Jésus-Christ 452.

les plébéiens, parce qu'il détruisait l'autorité des consuls; ainsi la jalousie des deux ordres donna naissance à une institution qui pouvait renverser la liberté de Rome, et changer son gouvernement mixte en oligarchie.

Abdication

Les consuls, donnant l'exemple de l'obéissance à la loi, abdiquèrent les premiers; et les curies élurent pour décemvirs Appius Claudius, Titus Génutius, P. Cestus, Spurius Posthumius, Servius Sulpicius, A. Manlius, L. Romilius, C. Julius, L. Véturius et P. Horatius.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

Gouvernement des décemvirs. — Rédaction d'un nouveau code. Nomination des nouveaux décemvirs. - Leur tyrannie. - Nouvelle attaque des Eques et des Sabins. - Assassinat du tribun Siccius. - Violence exercée contre Virginie par l'ordre d'Appius. - Mort de Virginie. - Soulèvement parmi le peuple. -Révolte dans l'armée. - Décret du sénat pour l'abolition des · décemvirs et la nomination des tribuns. - Jugement et mort d'Appius. - Nouvelles guerres et nouveaux triomphes. - Exaction envers des peuples voisins. - Nouvelle division dans les deux ordres de l'État. - Création des tribuns militaires.

IL était sage et nécessaire de substituer la règle à Gouverne l'arbitraire, et un code aux caprices des consuls; mentiles demais la rédaction des lois exige une méditation profonde et une grande impartialité. Le législateur, uniquement occupé de l'intérêt public, ne doit en être distrait par aucun soin, par aucun intérêt privé. Rome commit donc une grande faute en consiant le gouvernement aux décemvirs qu'elle chargeait de la rédaction de ses lois. C'était à la fois leur enlever le temps nécessaire pour un si grand travail, et opposer dans leur esprit l'ambition au civisme et l'intérêt à la raison. Mais les passions ont un flambeau qui aveugle au lieu d'éclairer. Conduit par elles, le sénat, en abrogeant, toutes les magistratures, détruisait le tribunat

qu'il ne pouvait souffrir; et le peuple renversait le consulat, objet de sa jalousie.

Les sénateurs croyaient augmenter leur autorité en remettant la puissance aux mains de dix patriciens: ils ne voyaient pas que ces dix hommes, une fois nommés, cessaient de faire corps avec le sénat, et qu'ils auraient des intérêts opposés aux siens.

Conformément à la loi rendue, tous les magistrats sortirent de charge, et les décemvirs les remplacèrent. Ces nouveaux chefs de la république portaient tous les ornemens consulaires. Celui qui les présidait se faisait seul précéder par des licteurs portant des faisceaux; les licteurs des autres n'étaient point armés. Son autorité ne durait qu'un jour; il convoquait le sénat, proposait les décrets et les faisait exécuter. Le tribunal des décemvirs s'assemblait tous les matins; on y jugeait les procès des particuliers et les contestations extérieures.

Pendant tout le cours de cette première année, les décemvirs, protecteurs des faibles, appui des pauvres, sages dans leur administration, justes dans leurs arrêts, montrèrent tant de vertus, de modération et d'équité, que l'ordre le plus parfait régna dans la ville. On n'y voyait plus de brigues, de dissensions ni d'intrigues; et le peuple, jouissant à la fois du repos et de la liberté, disait que sous un tel gouvernement on ne pouvait regretter ni les consuls ni les tribuns.

Appius trouva, plus que tous les autres, le moyen de s'attirer l'estime et la confiance publiques. Cet homme, qu'on avait vu si violent, se montrait doux, humain, affable. Ce fier ennemi des plébéiens ne s'occupait que des besoins du peuple, saluait les plus pauvres citoyens, les appelait par leur nom, et s'entretenait familièrement avec eux. La plus grande union régnait entre les Rédection décemvirs ; ils travaillèrent de concert toute l'an- veu code. née, sous l'influence d'Appius, à rédiger le nouveau code, dans lequel ils placèrent ce qu'ils trouvèrent de plus sage dans les ordonnances des rois et dans les lois de la Grèce. Ils firent traduire ces lois grecques par un banni d'Ephèse, nommé Hermodore. Pour prix de son travail, on lui érigea à Rome une statue.

Le code étant achevé, on le grava sur dix tables d'airain que les décemvirs présentèrent au peuple pour les soumettte à son examen. Appius exhorta tous les citoyens à en méditer, à en discuter toutes les dispositions, et à communiquer ensuite aux décemvirs leurs observations, afin que le peuple romain pût avoir des lois, non pas seulement consenties, mais dictées par lui-même.

Les législateurs profitèrent ainsi des réflexions des hommes les plus éclairés de la république; et, après avoir modifié ces lois sur leur avis, on les fit d'abord adopter par le sénat, ensuite par le peuple

TOME 4.

assemblé en centuries et en présence des pontifes et des augures.

Ce code, si solennellement ratifié, fut de nouveau gravé sur des tables d'airain qu'on plaça sur une colonne élevée au milieu de la place publique.

Ces tables, dit Tite-Live, dominant ainsi la foule immense des lois qui les ont suivies, sont encore aujourd'hui la source de tout droit public et privé. Le plus savant et le plus éloquent des Romains, Cicéron, fait de ces lois un éloge magnifique.

Nomina-

Un an s'était écoulé depuis la nomination des ion de nou-caux dé- décemvirs; leur pouvoir expirait : on délibéra dans le sénat sur la forme de gouvernement qu'on devait donner à la république; car les tables nouvelles étaient un code de lois et non une constitution. Quelques sénateurs ayant fait remarquer que le code était encore incomplet, qu'on devait y ajouter deux tables et perfectionner cet ouvrage, le sénat crut qu'il serait utile de continuer encore pour un an cette magistrature suprême, dont tous les ordres de l'Etat avaient également paru satisfaits. Il ordonna donc qu'on nommerait de nouveaux décemvirs, et le peuple confirma avec joie cette décision.

> Les comices se rassemblèrent pour l'élection : on vit alors les sénateurs les plus distingués briguer avec ardeur le choix du peuple. Le plus ambitieux de tous, Appius, cachant ses vues sous un feint

désir de repos, parut s'éloigner de son but pour y être plus rapidement porté. Plus il affecta d'indifférence, plus la multitude montra d'empressement à le forcer de se ineure sur les rangs. Cédant enfin, il se mêle avec le peuple, se promène familièrement sur la place avec les plus fougueux plébéiens, les Duillius, les Icilius, les Siccius. Moins cette popularité était conforme à son caractère, plus il en chargeait les apparences. Rien ne s'agenouille si bas que l'orgueil qui veut s'élever.

Cette conduite, qui trompait le peuple, éclaira les sénateurs sur l'ambition d'Appius; et, n'osant pas s'opposer directement à ses vues, ils le choisirent pour présider les comices; espérant que, chargé par cet emploi de nommer les aspirans au décemvirat, un reste de pudeur l'empêcherait de s'inscrire lui-même sur la liste. Quelques tribans factieux avaient seuls, jusque là, donné de rares exemples d'une si scandaleuse audace, toujours punic par une désapprobation générale.

Ils connaissaient malle fier Appius. Cet homme arrogant s'inscrivit le premier sur la liste, écarta du concours tous ceux dont il redoutait le talent et le caractère, et fit tomber le choix du peuple sur neuf sénateurs qui lui étaient dévoués. Le deuxième élu après lui fut Quintus Fabius, trois fois consul, homme jusque là irréprochable, mais séduit par ses intrigues. Les autres, M. Cornélius, M. Servilius, L. Minutius, T. Antonius et Manius

Rabuléius, patriciens, n'avaient d'autre mérite qu'une soumission entière à ses volontés. Cessant enfin ouvertement de ménager le sénat, il proposa et fit élire trois plébéiens: Q. Pétilius, Cæso Duellius et Spurius Opius, dont les menées lui avaient valu les suffrages du peuple.

Leur tyrannie. L'élection faite, les nouveaux décemvirs prirent possession de leur charge le jour des ides de mai \*.

Arrivé à son but, Appius lève hardiment le masque qui le couvrait; rassemblant ses collègues, il leur fait jurer de partager tous également l'autorité, de n'avoir que rarement recours au sénat et au peuple, de se soutenir nutuellement, et de se perpétuer dans leurs charges.

Il avait cru sa popularité nécessaire pour parvenir à l'autorité; la terreur lui parut le seul moyen de la conserver. Dès le premier jour les décemvirs se montrèrent dans la place publique, précédés chacun de douze licteurs armés de haches, annonçant aux citoyens, par ce signe effrayant, qu'ils s'arrogeaient sur eux le droit de vie et de mort.

Dès lors ces nouveaux tyrans se rendent inabordables, rejettent les prières, repoussent les plaintes, punissent les murmures, écoutent avec dédain, répondent avec dureté, concertent les jugemens avant d'entendre les plaidoyers, et aggravent les châtimens dont on ose appeler.

<sup>\*</sup> An de Rome 304. - Avant Jésus-Christ 448.

Le peuple, s'apercevant qu'il s'est donné des maîtres, implore le sénat, qui, dans ces premiers momens, au lieu de le plaindre, jouit de ses souffrances et de son humiliation.

Les décemvirs corrompentles jeunes patriciens, favorisent leurs vices et, en sont des ministres complaisans de leurs caprices. Se livrant sans frein à leurs passions, ils enlèvent aux citoyens leurs richesses, aux femmes leur pudeur; ils sont frapper de verges ou périr sous la hache tous ceux qui se permettent la résistance ou la menace. Sous cette tyrannie, l'opulence devient un crime; la plainte une conspiration; la beauté un malheur: la liberté mène à la mort; et la vertu ne se sait entendre que dans les prisons et sur l'échasaud.

Tous les Romains, gémissant de cette servitude, attendaient avec impatience les ides de mai qui devaient les délivrer de leurs tyrans. Enfin ce jour arriva; mais Appius et ses collègues, au mépris des coutumes et des lois mêmes qu'ils venaient de publier, rendirent, de leur prepre autorité, sans consulter le peuple ni le sénat, un décret qui les continuait dans leurs charges; et ils ajoutèrent à leurs tables une nouvelle loi qui défendait expressément tout mariage entre les plébéiens et les patriciens.

Ce peuple romain, déjàvainqueur de tant de nations, tremblait devant dix magistrats, à la vue de cent vingt licteurs. Ces superbes ennemis des rois n'osaient plus défendre la liberté; ils ne voyaient aucune ressource pour le présent, aucun espoir dans l'avenir : Rome n'était plus Rome; elle n'offrait aux regards surpris qu'un lieu de débauches, un théâtre de crimes, un repaire de tyrans qui s'enrichissaient des dépouilles de l'opulence et de la vertu. Les décenvirs partagèrent les fruits de leurs rapines avec leurs nobles satellites, dont il favorisaient les désordres; protégeant ainsi la licence de quelques-uns afin d'opprimer la liberté de tous.

La terreur exilait de la ville tous les plébéiens qui avaient à conserver quelque houneur et quelque fortune. La plupart des sénateurs s'étaient retirés à la campagne ou dans les villes voisines. Il ne restait à Rome que les coupables amis des décemvirs, et cette tourbe funeste d'hommes dont l'obscurité fait la sûreté, et dont la servile indifférence grossit toujours le parti dominant.

Nouvelle attaque des

L'asservissement des Romains inspira aux Eques Equis et des et aux Sabins un juste mépris. Ils espéraient se venger facilement d'un peuple mécontent, humilié, qui devait plus craindre son gouvernement que ses ennemis.

> Leurs troupes ravagèrent le territoire de Rome, et campèrent à six lieues de la ville. Les décemvirs furent saisis d'effroi; car la tyrannie ne s'apercoit de ses erreurs qu'au moment où elle sent le besoin de l'esprit public qu'elle a détruit. Ils se

virent enfin forcés de convoquer le sénat : le peuble dissit hautement que c'était une grande obligation qu'on avait aux ennemis. Les sénateurs étant assemblés, le président des décemvirs leur exposa la triste situation de la république et le danger dont une invasion étrangère la menacait. Lucius Valérius Potitus prit alors précipitamment la parole, sans attendre son tour. En vain Appius voulut imposer silence: « Je ne parle pas pour vous ré-» pondre, dit Valérius; un soin plus important » m'occupe: je vous accuse de conspiration contre » l'État; souvenez-vous que je suis sénateur et que » je m'appelle Valérius. Fabius Vibulanus, c'est » à vous seul que je m'adresse! Nous vous avons » nommé trois fois consul; si vous avez encore ce » zèle pour la république et ces vertus qui vous. » out valu notre estime et nos suffrages, secondezp moi! levez-vous! et délivrez-nous de l'insup-» portable tyrannie de vos collégues; tout le sé-» natjette les yeux sur vous, et vous regarde comme » son unique appui. »

Fabius déconcerté hésitait; et, comme on l'avait plutôt entraîné que perverti, il flottait entre ses nouveaux engagemens et ses anciens devoirs. Ses collègues, craignant sa faiblesse, l'entourent et l'empêchent de répondre. L'assemblée devient tumultueuse. M. Horatius Barbatus, descendant du fameux Horace, s'écrie. « On nous parle de guerre » étrangère! est-elle plus dangereuse que celle

» qu'on nous fait ici? connaissons-nous des enne-» mis plus cruels que ces dix tyrans qui ont violé » notre loi et détruit notre liberté? Ont-ils oublié » que ce sont des Valérius et des Horaces qui ont » chassé les rois ? ou pensent-ils que notre haine » ne s'attachait qu'à un vain titre? ils se trompent; » ce nom de roi nous le donnons encore à Romulus » et à Jupiter; nous en décorons encore le premier » de nos sacrificateurs : ce que nous haïssons, c'é-» taient leur orgueil, leurs violences, et l'abus » d'une autorité légitime. J'en atteste les dieux! » ce que nous n'avons pas supporté de nos rois, » nous ne le souffrirons pas de quelques citoyens » dont le pouvoir précaire est expiré, et qui n'exer-» cent une autorité illégale qu'au détriment de la » république. »

Appius, déguisant sa fureur, ne répondit point aux attaques d'Horace et de Valère: feignant de sacrifier tout intérêt privé à l'intérêt public, il ne parla que des dangers de la patrie et de la nécessité de se préparer à la guerre. Mais Appius Claudius, son oncle, dont il demandait d'abord l'avis, espérant le trouver plus favorable, appuya l'opinion d'Horace, et conjura les décemvirs, par les mânes de ses aïeux, de renoncer à la tyrannie, et de prendre volontairement un parti auquel on les réduirait bientôt par la force. Enfin il conclut en disant que le sénat, illégalement convoqué, ne devait rendre aucun décret.

Cette opinion semblait entraîner les suffrages, lorsque Cornélius, frère de l'un des décemvirs et gagné par eux, représenta au sénat que l'usage de Rome était de combattre au lieu de discuter, et de suspendre toutes querelles intérieures lorsqu'un ennemi étranger menaçait l'indépendance publique. « Chassons, dit-il, d'abord les Sabins: sau-» vons l'existence de Rome avant de défendre sa » liberté; nous examinerons, après la campagne, » la conduite des décemvirs, et nous discuterons » les opinions d'Horace et de Valère.

Dans les grandes crises la faiblesse penche toujours pour les avis mitoyens: la majorité des sésénateurs rendit un décret conforme à l'opinion de Cornélius. Les décemvirs, ayant ainsi obtenu ce qu'ils voulaient, firent promptement des levées, et partirent à la tête de deux armées, les uns contre les Sabins, et les autres contre les Èques. Appius et Opuis restèrent à Rome.

Les légions, nevoulant point fairetriompher leurs chefs qu'elles détestaient, se laissèrent vaincre; et les ennemis s'emparèrent du camp romain. Cette nouvelle répandit l'alarme à Rome. Appius leva de nouvelles troupes, et leur ordonna de prendre l'offensive; mais deux nouveaux actes de violence, l'un dans le camp, l'autre dans la ville, accrurent la haine, et hâtèrent la révolution qui devait détruire la tyrannie.

La longue patience des peuples trompe les gou-

vernemens injustes; le silence cache le danger, mais quand la fermentation est mûre, une étincelle fait l'explosion.

Assassinat du tribun Siccius.

Les décemvirs, qui commandaient les armées, redoutaient l'ancien tribun Siccius, dont l'audace s'exprimait librement contre leur autorité. Ils lui confièrent une expédition, et le mirent à la tête d'un détachement composé de soldats gagnés et chargés secrètement de l'assassiner. Siccius vendit chèrement sa vie, etpérit après avoir tué plusieurs de ces meurtriers. Leurs compagnons, de retourau camp, racontèrent que les ennemis les avaient entourés, battus, et que leur chef était mort dans le combat.

La perte d'un si brave guerrier répandit la douleur dans l'armée. Une cohorte, partie dans le dessein d'ensevelir les morts, vit avec surprise qu'ils n'étaient pas dépouillés ; elle n'aperçut aucune trace de troupes ennemies, et ne trouva que des cadavres romains. Le crime n'était plus douteux : le corps de Siccius fut porté dans le camp; les légions indignées demandaient justice des assassins; les décemvirs les avaient fait disparaître : dès ce moment l'armée se montra disposée à la révolte.

Violence

Dans ce même temps un plus grand crime se tre Virgi- commettait à Rome. Lucius Virginius, plébéien, dro d'Ap- avait une fille âgée de quinze ans, remarquable par sa beauté. Elle devait épouser Icilius, un des derniers tribuns du peuple. Cette jeune fille, ayant perdu sa mère, vivait sous la conduite des femmes. chargées de son éducation Tous les jours, pour se rendre aux écoles publiques, elle passait sur la place devant le tribunal d'Appius. Le fier décemvir ne put voir tant de charmes sans s'enflammer.

Une loi rendue par lui-même lui défendait d'épouser une fille plébéienne. Il tenta tous les moyens de séduction pour satisfaire ses coupables désirs : la vertu de Virginie et l'incorruptibilité des femmes qui la gardaient détruisirent l'espoir sans éteindre la passion de cet homme qui ne connaissait plus de frein à ses volontés; et, l'adresse devenant inutile, il eut recours à la violence.

Un de ses vils cliens, suborné par lui, Marcus Claudius, intrigant effronté et ministre habituel de ses débauches, rencontre Virginie accompagnée de sa nourrice, l'arrête, la revendique comme une esclave qui lui appartient, et veut l'emmener de force dans sa maison. La nourrice appelle du secours, et réclame l'appui du peuple pour là fille de Virginius et l'amante d'Icilius. Leurs amis accourent; on s'attroupe; on la défend: Claudius, faible contre le courage comme le sont tous les hommes vils, prend un langage plus doux, proteste qu'il ne veut pas user de violence, et appelle la jeune fille en jugement devant le décemvir.

Arrivé au tribunal d'Appius, Claudius déclare que Virginie est fille d'un de ses esclaves, qui, l'ayant enlevée de sa maison, l'avait portée chez Virginius, et que la femme de celui-ci, étant stérile, la faisait passer pour sa fille. Il prétendait fournir des preuves de ce fait, telles que Virginius n'y pourrait rien opposer, et, comme il n'était pas possible de juger définitivement ce procès pendant l'absence de Virginius, il concluait par demander qu'on ordonnât provisoirement à l'esclave de suivre son maître.

L'oncle de Virginie, Numitorius, répondit qu'une loi portée par le décemvir voulait que toute personne dont l'état serait contesté jouît provisoirement de sa liberté; il réclama en conséquence un sursis jusqu'au moment où Virginius pourrait venir désendre sa fille.

Appius dit que la loi citée existait en effet, et que, si le père était présent, sa fille prétendue devrait lui être remise; mais que son absence rendait la loi inapplicable; qu'à son retour il pourrait réclamer Virginie, et qu'en attendant Claudius devait l'emmener, sous condition de la représenter sur la demande de Virginius. Les cris et les pleurs de Virginie et de ses femmes éclatèrent en entendant cet injuste arrêt : il excitait l'indignation générale; mais elle n'osait éclater; la terreur forçait la fureur au silence. On allait exécuter l'ordre du décemvir; tout à coup l'ardent Icilius perce la foule; il accourt pour défendre Virginie : le licteur veut en vain le repousser. « Perfide Ap-» pius, s'écrie cet amant furieux, ce n'est point » par un décret, c'est par le fer seul qu'il faut que

» tu m'éloignes d'ici, si tu veux envelopper dans » le silence le secret de tes desseins criminels. Je » dois épouser cette jeune fille, et je dois la trou-» ver chaste et vierge : rassemble tous tes licteurs » et ceux de tes collègues, lève tes faisceaux et » tes haches, je jure par les dieux que l'épouse » d'Icilius ne demeurera pas un seul instant hors » de la maison de son père. Tu nous a ravi, je le » sais, le secours des tribuns et l'appel au peuple, » ces deux remparts de la liberté; mais quelque » absolue que soit ton autorité, ne crois pas » qu'elle livre impunément à tes débauches nos » femmes et nos enfans! Que tes bourreaux se » contentent de déchirer notre sein et de briser » nos têtes; mais que leur violence respecte au » moins la pudeur de nos vierges. Je défends ma » femme et ma liberté, et la vie me manquera » plutôt que la fidélité et le courage. »

Ces paroles émurent tout le peuple: Appius, le voyant éclater, se crut forcé de céder à l'orage:

« Je m'aperçois, dit-il, qu'Icilius, nourri dans la 
» fierté tribunitienne, cherche à exciter des trou» bles. Je ne veux pas lui en donner le prétexte;

» je consens donc, en faveur de Virginius et par 
» respect pour la liberté, à remettre le jugement 
» à demain: mais si Virginius ne comparaît pas, 
» je déclare à Icilius et à ses turbulens amis que 
» je maintiendrai mon arrêt. Pour comprimer les

p factieux, je n'aurai point redours aux lieteurs » de mes collègues, les miens seuls suffiront. »

Dissimulant alors son ressentiment, il s'occupa quelque temps d'autres affaires, et, personne ne se présentant plus au tribunal, il rentra dans sa maison, transporté de fureur et dévoré d'inquiétade.

Son premier soin sut d'envoyer un courrier à ses collègues pour leur recommander d'arrêter Virginius; mais l'amour, plus prompt que la haine, l'avait prévenu. Virginius, informé du danger de sa sille, partit du camp avant l'arrivée des ordres d'Appius, prit une route détournée, et rassura, par son retour, l'ardent Icilius et la craintive Virginie.

Le lendemain il se rend avec elle sur la place publique. La pâleur de cette jeune fille, sa beauté qui brillait à travers ses larmes, la grave douleur de son père tendant aux citoyens ses mains guerrières et réclamant leur secours, attendrissaient tous les cœurs. Son infortune avertissait chaque famille des dangers dont elle était menacée par la tyrannie. Appius monte à son tribunal avec un maintien menaçant : les troupes descendent du Capitole et garnissent la place. Le peuple, dans un profond silence, semblait attendre sa propre condamnation.

L'insolent Claudius reproche à Appius la lenteur du jugement : sa bassesse prend les formes du courage; il se plaint d'un déni de justice et renouvelle son accusation. Virginius prouve avec évidence l'absurdité de ses assertions calomnieuses. Sa femme, loin d'être stérile, avait été mère de plusieurs enfans; elle avait même nourri Virginie de son lait: ses parens et ses amis nombreux attestent la vérité de ses déclarations. Toute réplique devenait impossible.

La conviction qui pénétrait tous les esprits, rend le juge furieux : aveuglé par la violence de sa passion, il ne veut plus entendre les défenseurs de Virginie, et prononce qu'elle appartient à Claudius.

Les assistans lèvent les mains au ciel; l'air retentit de leurs clameurs; Appius, ne se possédant plus, dit que, si les factieux ne font silence, les troupes sauront bien les punir. Il ordonne enfin aux licteurs d'écarter le peuple et de livrer l'esclave à son maître. La multitude effrayée se retire, et l'infortunée Virginie se voit la proie du crime qui l'entraîne.

Virginius n'écoutant alors que son désespoir, demande pour unique grâce à Appius qu'il lui permette de donner une dernière consolation à sa fille, d'approfondir la vérité, et d'interroger devant elle en particulier l'esclave qui a soigné son enfance. Appius y consent.

Virginius conduit sa fille à l'écart, près de l'étal Mort d'un boucher, et, saisissant un couteau : « Voilà, de Virginie d'un dit-il, ma chère fille, l'unique arme qui me

» reste pour défendre ton honneur et ta liberté. »
A ces mots, il lui plonge le couteau dans le sein, et le retirant tont ensanglanté: « Appius, s'écria» t-il, par ce sang innocent je dévoue ta tête aux 
» dieux infernaux. »

Soulèvement parmi le peuple.

Cet horrible spectacle excite un affreux tumulte; le décemvir, immobile sur son siége, reste glacé d'horreur et d'effroi; Virginius, couvert du sang de sa fille, lève son poignard fumant, parcourt la place, appelle avec fureur les citoyens à la liberté, s'ouvre sans obstacle un chemin jusqu'aux portes de la ville, monte à cheval et vole vers le camp, suivi de près de quatre cents plébéiens.

Icilius et Numitorius sont prosternés aux pieds de Virginie; ses femmes éplorées l'entourent et s'écrient en gémissant : « Tel est donc le prix ré-» servé à la chasteté! nous ne devons plus mettre » au jour des enfans que pour les voir victimes » de ces tyrans infâmes! » Bientôt la douleur fait place à la rage; Icilius et ses amis font entendre les cris de vengeance et deliberté : la foule les répète; Appius ordonne d'arrêter Icilius; une partie du peuple le défend; Valère et Horace s'y joignent. Le décemvir, suivi d'une troupe de jeunes patriciens, vient lui-même animer ses licteurs; on brise leurs faisceaux, on les frappe, on les disperse. Appius s'éloigne et convoque imprudemment l'assemblée du peuple. Horace et Valère le suivent; ils placent sur une estrade le corps de

Virginie, accusent les décemvirs et leur reprochent leur usurpation et leurs attentats.

En vain Appius veut calmer l'émeute; la vue de Virginie, de ce témoin irrécusable, soulève toutle peuple contre lui. Il ne peut se faire entendre; son parti même l'abandonne; et, se croyant perdu, il se couvre de son manteau, et court dans une maison voisine cacher sa honte, sa frayeur et son désespoir.

Le peuple, qui aurait du défendre Virginie, s'empresse de rendre les derniers honneurs à sa mémoire. On lui fait de magnifiques funérailles; les dames romaines la couvrent de fleurs, de couronnes, et on la porte en triomphe au tombeau.

Tandis qu'on la pleurait à Rome, Virginius cherchait à la venger. A la nouvelle de son malheur, dans toute l'armée accourt autour de lui: « Compa» gnons, dit-il, ne me regardez pas comme un cou» pable, comme un meurtrier; ma fille ne pouvait
» conserver à la fois l'existence et l'honneur; et,
» quoique sa vie me fût plus chère que la mienne,
» j'ai tranché ses jours. La pitié m'a rendu cruel;
» j'aime mieux perdre mes enfans par la mort que
» par l'infamie. Mais je n'ai survécu à ma fille que
» pour la venger. Vous avez des sœurs, des
» femmes, des filles; la passion d'Appius n'est pas
» morte avec Virginie: si vous la laissez impunie,
» elle n'aura plus de frein. Armez-vous donc, et

Révolte lans l'ar-

- » défendez ce que vous avez de plus sacré, votre
- » liberté, votre honneur et celui de vos enfans. »

Une acclamation universelle répond à ses paroles; on jure de le venger. Les nouvelles de Rome arrivent dans le moment; on crie aux armes, on prend les enseignes, on se précipite sur le chemin de la ville. Les décemvirs veulent en vain apaiser la sédition; les soldats bravent leurs ordres, et disent qu'ils sauront faire un noble usage de leurs épées. L'armée traverse Rome en appelant les citoyens à la liberté, et elle établit son camp sur le mont Aventin.

Au milieu de ces troubles, le décemvir Opius convoque le sénat, qui envoie à l'armée trois députés choisis dans son corps pour la calmer et pour négocier un accommodement. Les légions déclarent qu'elles ne répondront qu'à Valère et à Horace. Elles n'avaient point de chess; Virginius leur conseille d'élire dix tribuns militaires; on les choisit, et Virginius est nommé le premier. Il refuse cet honneur, incompatible avec le deuil de son âme. La seconde armée romaine, suivant l'exemple de la première, vint la rejoindre sur le mont Aventin.

Dans cette déplorable circonstance, où le peuple était en sédition, l'armée en révolte, et la magistrature sans pouvoir, le sénat s'assemblait tous les jours vainement, et ne pouvait obtenir des décemvirs qu'ils se démissent de leurs charges avant d'avoir achevé la rédaction complète des lois. Horace et Valère refusaient de négocier avec les légions, tant que le décemvirat subsisterait. Cette incertitude augmentait le désordre et le danger. Les deux armées, mécontentes de ces lenteurs, se retirèrent sur le mont Sacré; la plus grande partie du peuple les y suivit, et Rome ne fut plus qu'une vaste solitude.

Alors on demande aux décemvirs s'ils veulent commander à des murailles. « Quel est, leur dit-» on, votre aveugle espoir? le nombre de vos lic-» teurs passe celui des citoyens qui sont restés » dans la ville; attendrez-vous que le peuple et » l'armée se précipitent sur nous et nous égor-» gent?

L'opiniâtreté des tyrans cède enfin à la nécessité. Ils promettent de se démettre de leur magistrature, pour vu qu'on les garantisse de la vengeance du peuple. Horace et Valère, satisfaits, vont trouver l'armée, qui leur demande le rétablissement du tribunat, celui du droit d'appel, et le châtiment des décemvirs.

Horace et Valère acceptent leurs deux premières propositions; ils les pressent en même temps de renoncer à la vengeance, et de mettre fin aux troubles qui désolent la république.

Le peuple et l'armée, vaincus par leur sage élo-sénat pour rabolition quence, déclarèrent qu'ils s'en rapportaient sur des décompuserent des points à la sagesse du sénat. Lorsque les des tribuses

députés rendirent compte de leur mission, Appius dit: « Je prévois mon sort; on ne diffère la ven-» geance que pour la rendre plus sûre; mais,

» puisque l'intérêt public le veut, je consens à

» donner ma démission. »

Le décret du sénat ordonna aux décemvirs d'abdiquer, au grand pontife Furius de nommer des tribuns du peuple, et défendit de faire aucune recherche contre les auteurs de la révolte de l'armée.

Ce décret sit succéder la joie à l'abattement, et rétablit la tranquillité. Le peuple revint dans la ville; on nomma tribuns Virginius, Icilius, Numitorius, Sicinius et Duillius. Horace et Valère furent élus consuls.

La révolution qui renversait les décemvirs était le triomphe du peuple; il ne se borna pas à détruire la tyrannie, il en profita pour demander et pour obtenir de nouveaux droits au détriment des patriciens.

Horace et Valère se croyaient obligés par leurs noms à se montrer populaires; ils donnèrent une arme terrible au tribunat, en établissant que les décisions des tribus seraient aussi obligatoires que celles des centuries. Un autre décret défendit, sous peine de mort, de créer une autre magistrature dont on ne pût appeler au peuple. On appliqua la même peine à tout homme qui maltraiterait un tribun. Enfin le dépôt des décrets du sénat, placé dans le temple de Cérès, fut confié à la garde du

peuple. Le sénat se vit forcé d'accepter toutes ces lois qui l'affaiblirent sans le rendre plus populaire. Ce qu'on cède par crainte est un échec qu'on reçoit, et non un bienfait qu'on accorde. Tout sacrifice arraché inspire la mésiance et nourrit la haine.

Les tribuns appelèrent Appius en jugement ; la Jogementet vue des jeunes patriciens qui l'entouraient rappe-pius. lait le souvenir de ses vices et de ses attentats. La vertu scule est courageuse; Appius, aussi bas dans le malheur qu'insolent dans la prospérité, employa vainement la prière pour fléchir un peuple offensé: il vanta la justice de son code, et prétendit que son amour pour ses concitoyens lui avait seul attiré l'inimitié des patriciens. Virginius, ne le laissant pas plus long-temps s'écarter du fait de l'accusation, lui dit : « Appius, avez-vous ordonné, contre le » texte de la loi, de livrer provisoirement à Clau-» dius, Virginie qui était en possession de sa li-» berté? Répondez sans évasion à cette question » directe; sinon je vous fais conduire en prison.» L'aveu condamnait l'accusé; la dénégation

L'aveu condamnait l'accusé; la dénégation était impossible. Le silence lui ravissait la liberté; il se borna à dire : j'en appelle au peuple. Les assistans virent dans ces paroles son premier châtiment : l'appel qu'il avait aboli devenait son seul recours; et il n'invoquait d'autre protecteur que ce même peuple qu'il avait opprimé.

Le tribun lui assigna un jour pour être jugé par

le peuple, comme il le demandait; mais, en attendant, il le fit mettre en prison, sous prétexte qu'il ne pouvait jouir du privilége d'une loi violée par lui. Cette rigueur parut vengeance et non justice. Il faut suivre les formes légales, même quand elles protégent un ennemi.

Le vénérable oncle d'Appius l'avait hardiment attaqué lorsqu'il était puissant; il prit généreusement, mais vainement, sa défense lorsqu'il le vit accusé. Il produisit cependant quelque impression en rappelant les services d'Appius, ses exploits, les triomphes de sa famille et la sagesse de ses lois; mais Virginius, évoquant l'ombre de sa fille, réveilla les passions; et le décemvir, perdant tout espoir d'échapper à la vengeance publique, se tua dans sa prison. Opius imita ce courage ou cette faiblesse, qu'un faux honneur conseille quelquefois, que la vertu défend toujours.

Les autres décemvirs furent exilés; on confisqua leurs biens. Claudius était condamné à mort; Virginius fit commuer sa peine en bannissement.

Tout faisait craindre une réaction aussi redoutable que la tyrannie. Le tribunat, comme tout parti qui se relève, passait les règles de la justice. La sagesse de Duillius mit enfin des bornes aux fureurs de ses collègues. « Nous avons, dit-il, assez vengé » la liberté, assez puni nos ennemis; je ne souffri-» rai pas que, pendant tout le reste de l'année, on

» arrête un seul citoyen. Oublions le passé; et

» pour l'avenir, reposons-nous sur le zèle de deux » consuls amis de la liberté. » Cette déclaration ferme et modérée rétablit la paix dans la ville.

Les douze tables, gravées de nouveau, furent soumises à l'approbation du peuple. Cicéron rendà ce code un immortel honneur; il l'appelle la raison écrite.

Les ennemis de Rome, enhardis par les dis-Nouvelles guerres et sensions de la république, continuaient leurs courses nouveaux triomphese et leurs pillages. Les consuls, forts de l'union rétablie, les battirent et s'emparèrent de leurs camps. Ils méritaient le triomphe; le sénat le refusa à leurs victoires; le peuple l'accorda à leur popularité. Ainsi l'on vit, pour la première fois, deux généraux triompher dans Rome sans le consentement du sénat et par un décret populaire.

Si les patriciens étaient égarés par leur orgueil, celui des tribuns ne se montrait pas plus traitable. Ils voulurent se faire continuer dans leurs charges; mais Duillius, qui présidait le jour de l'élection, déclara qu'il ne souffrirait pas que le choix tombât sur aucun de ceux qui étaient en place. On nomma d'autres tribuns et d'autres consuls, et l'estime universelle récompensa Duillius de son désintéressement.

Quelque temps après de nouveaux troubles, excités par la jalousie des deux ordres de l'État, inspirèrent tant de confiance aux Volsques, qu'ils poussèrent leurs dégâts jusqu'aux portes de Rome, Les plébéiens, animés par leurs tribuns, refusaient de prendre les armes; Quintus Capitolinus convoqua le peuple, et lui représenta vivement la honte dont il se couvrait. « Est-ce nous? dit-il, est-ce » vos consuls que l'ennemi méprise? alors pronon-» ceznotre exil. Mais si vos erreurs seules l'enhar-» dissent, repentez-vous et punissez son audace. » Ne vous y trompez pas! ce n'est point notre » manque de courage que les Volsques dédai-» gnent, ils connaissent notre vaillance : c'est sur » nos dissensions qu'ils comptent. Quand fini-» ront-elles? Vous vouliez établir l'égalité; elle » existe. Vos prétentions s'accroissent chaque jour; » vous avez violé tous nos droits, et nous l'avons » souffert. L'ennemi pille aujourd'hui vos terres; » les discours de vos tribuns répareront-ils vos » pertes? Leurs éternelles accusations contre nous » rempliront-elles vos trésors! souvenez-vous de » votre gloire; cessez d'épouvanter vos sénateurs. » Je pourrais vous adresser des paroles plus flat-» teuses; mais j'aime mieux vous sauver que » vous plaire. Si vous ouvrez vos yeux que fer-» ment vos tribuns; si vous revenez à vos anciens » principes de justice et de sagesse, je réponds » sur ma tête que je chasserai vos ennemis, et que » je porterai dans leurs villes la terreur qu'ils ré-» pandent chez vous. »

Jamais harangue populaire n'eut un succès pareil à celui de ce discours sévère. Quand la vérité ne choque pas, elle excite l'admiration, et la porte jusqu'à l'enthousiasme.

Toute la jeunesse prit les armes, et le sénat chargea, par un décret, les consuls de veiller à la sûreté de la république. Ils devaient tous deux partager cette autorité absolue; mais Agrippa voulut la laisser tout entière à l'habile Quintius, dont sa modestie reconnaissait la supériorité.

On livra une grande bataille aux ennemis; leur résistance rendit long-temps le succès incertain. Agrippa, voyant son aile plier, tandis que celle de Quintius avait l'avantage, saisit une enseigne, et la jeta dans les rangs des Volsques. Les Romains se précipitèrent avec fureur pour la reprendre : la victoire fut complète.

Les consuls ne demandèrent pas le triomphe, refusé à Valère et à Horace, craignant, s'ils l'obtenaient, qu'on ne le crût donné à la faveur plus qu'au mérite.

A peu d'exceptions près, tout portait alors dans Exaction Rome l'empreinte de la grandeur et de la vertu; peuples voicependant cette vertu se ternit à cette époque par un jugement intéressé et contraire aux mœurs de la république.

Les habitans d'Aricie et ceux d'Ardée se faisaient la guerre pour la possession d'un territoire dont ces deux villes réclamaient la propriété. Le respect qu'inspirait dans ce temps la sévère équité du peuple romain décida les deux partis à se soumettre à son arbitrage. Les députés d'Aricie et d'Ardée plaidèrent leur cause devant lui. On allait prononcer, lorsqu'un Romain octogénaire, prenant vivement la parole, dit qu'ayant assisté autrefois au siége de Corioles, il pouvait assurer que le territoire en question dépendait de cette ville qui, depuis, avait passé sous la domination des Romains; et qu'ainsi c'était à Rome qu'il appartenait.

Les consuls combattirent en vain cette honteuse opinion, dont l'effet était de substituer l'intérêt à la justice, de transformer le juge en plaideur, et de tromper la noble confiance des peuples qui comptaient sur l'impartialité de leurs arbitres. Les tribuns n'appuyèrent pas avec plus de succès ces sages remontrances; le peuple, échauffé par le discours du vieux guerrier, et aveuglé par la cupidité, adjugea à Rome le territoire en litige, se faisant ainsi sans pudeur juge et partie. Cette décision inique, et surtout honteuse, souilla la gloire de Rome, et grossit le nombre de ses ennemis.

Les Ardéates se joignirent aux Volsques et aux Èques pour s'emparer de la forteresse de Verrugo, bâtie par les Romains sur leurs frontières. Loin de s'unir pour dissiper cet orage, les patriciens et les plébéiens se montraient plus divisés que jamais

Nouvelle di Jamais.

Vision dans les deux or.

Les deux or.

La était presque impossible de mettre fin à ces dres de l'Etait troubles; on avait élevé entre le sénat et le peuple

une barrière à la fois trop haute et trop faible : les lois humiliaient trop les plébéiens, en leur accordant en même temps trop de pouvoir; et Rome, après avoir remplacé l'autorité monarchique par la puissance aristocratique, marchait à grands pas, sans pouvoir s'en défendre, vers la démocratie qui, au milieu d'une population nombreuse, mène tôt ou tard à la tyrannie.

Le sénat n'avait pour lui qu'un antique respect, les triomphes et les vertus de ses membres. La force était du côté du peuple; son refus seul de prendre les armes contraignit ses adversaires à des sacrifices continuels; et le droit qu'il s'était attribué de juger par appel toutes les causes, d'approuver ou d'improuver toutes les lois, et de mettre en accusation les généraux, les magistrats, les consuls, plaçait réellement la puissance dans les mains de la classe qu'on irritait constamment en l'écartant de tous les honneurs. Il était donc évident qu'après avoir conquis le partage du pouvoir, les plébéiens exigeraient celui des dignités, et c'est ce qui ne tarda pas à arriver.

Sous le consulat de M. Génutius et de C. Curtius, le tribun Canuléius proposa deux lois : l'une avait pour objet de permettre les mariages entre les plébéiens et les patriciens, l'autre voulait que les plébéiens pussent parvenir au consulat.

Ces deux propositions répandirent l'alarme dans le sénat; les vrais ennemis de Rome, disait-on, sont les tribuns du peuple : ils attaquent successivement toutes les institutions; chacun de nos sacrifices encourage les séditieux, chaque révolte a sa récompense. Le mélange des races qu'on nous propose enlevera au sénat toute sa majesté; la confusion remplacera l'ordre, et le consulat sera réservé aux plus factieux : on ne devrait répondre que les armes à la main à ces tribuns turbulens qui préfèrent l'invasion de l'ennemi au joug des lois.

D'un autre côté les partisans du peuple répondaient : Que voulons-nous? être traités en citoyens. Le sénat ne nous regarde que comme des esclaves; il refuse à des Romains les liens du mariage qu'il accorde à des étrangers. Ces fiers patriciens croient que notre approche les souille; ils pensent que le consulat serait déshonoré par nous comme il pourrait l'être par des affranchis. La naissance seule leur paraît un titre à cette dignité; aucune vertu, aucun mérite, ne peuvent nous y donner des droits; les grands nous regardent à peine comme des hommes; ils nous accordent à regret la forme et la parole humaine; ils s'indignent de respirer le même air que nous. Beaucoup d'étrangers sont devenus patriciens et sénateurs; mais cet honneur est interdit aux citoyens romains! Le peuple est la force de l'État; on ne l'avoue que pour lui en faire porter les charges. Ce peuple a le droit de faire les lois, et on lui défend d'en pro-

poser qui lui soient favorables! On convient que sans lui il n'existerait point d'armées, et on ne veut pas qu'un homme sorti de son sein puisse les commander. Puisque les patriciens veulent être seuls maîtres de Rome, qu'ils la défendent donc seuls. Nous ne prendrons point les armes, tant qu'on refusera de nous rendre justice.

Le sénat, à la fois pressé par la violence du peuple et par l'approche de l'ennemi, adopta la loi des mariages. Les tribuns insistaient toujours des tribuns sur celle du consulat; et le sénat, éludant la difficulté, décida qu'on élirait au lieu de consuls des tribuns militaires, choisis indifféremment dans les deux ordres de l'État. L'élection eut lieu \*; et le peuple, se montrant généreux parce qu'il était vainqueur, choisit trois patriciens, Sempronius, Attilius et Cœcilius.

\* An de Rome 3:0

## CHAPITRE SIXIÈME.

Création de la censure. — Guerre d'Ardée. — Famine à Rome. — Conspiration de Spurius Mélius. - Son arrestation et sa mort. - Guerre avec les Véiens, les Fidénates et les Falisques. -Dictature de Mamercus Emilius. — Trophée de Cossus. — Dictatures de Servilius et de Posthumius. - Origine du nom de Capoue. — Création de la questure. — Conspiration des csclaves. Victoires des Éques sur les Romains. — Dictature de Servilius Priscus pendant huit jours. - Sa victoire sur les Eques. - Révolte dans l'armée. - Mort de Posthumius, lapidé par ses soldats. - Nonvelle guerre avec les Èques et les Volsques - Dictature de Publius Cornélius. — Etablissement de la solde des troupes. - Siège et blocus de la ville de Véies. - Débordement du lac d'Albe. - Dictature de Camille. - Prise de la ville de Véies. - Abdication de Camille. - Sa nomination de tribun militaire. - Sa victoire sur les Falisques. - Trahison du maître des enfans falisques. - Sa punition. - Election de consuls. - Exil de Camille. - Guerre avec les Gaulois. - Siège de Clusium par les Gaulois. — Ambassade de Rome à Brennus chef des Gaulois. — Témérité imprudente de Fabius. — Marche des Gaulois sur Rome. - Rencontre des deux armées. - Défaite des Romains. Désordre à Rome. Déférence de Lucius Albinus pour les Vestales. - Prise de Rome. - Siége et blocus du Capitole.—Commandement de Camille chez les Ardéates. — Dévouement de Pontius Cominius. — Dictature de Camille. — Le Capitole sauvé par les oies sacrés. — Traité entre les Romains et les Gaulois rompu par l'arrivée de Camille. - Défaite complète des Gaulois. - Délivrance de Rome.

La tranquillité, rétablie momentanément à Rome, permit de songer à sa défense. La guerre ne pro-

duisit aucun événement décisif; mais les levées qu'elle nécessita découvrirent un nouveau désordre qui s'était introduit dans l'État.

Depuis dix-sept ans on avait négligé de faire le Création de dénombrement des biens et des personnes; ct, dans cet intervalle, un grand nombre de citoyens, n'étant inscrit sur aucun registre, pouvait facilement se soustraire aux charges militaires et civiles. Pour remédier à cet abus, on résolut de confier le soin du dénombrement des personnes et des biens, c'est-à-dire du cens, à deux magistrats qu'on nomma censeurs.

Le peuple, ne prévoyant pas l'extension que devait avoir cette magistrature, l'abandonna aux patriciens. Une loi si importante passa sans difficulté; elle avait été proposée par Géganius Massérinus et Quintius Capitolinus que le peuple venait de nommer consuls après la démission des tribuns militaires.

Les censeurs obtinrent bientôt de nouvelles attributions : chargés de la surveillance des mœurs et du maintien de la discipline, ils reçurent le droit de punir l'inconduite par la dégradation. On les vit dans la suite rayer des sénateurs, priver des chevaliers de leurs titres, et faire passer des citoyens de la première centurie dans la dernière. On leur confia depuis l'entretien des édifices, des routes, et l'intendance des revenus publics. Excepté les licteurs, on leur accorda toutes les

marques de la dignité consulaire, et cette magistrature égala presque la puissance du consulat.

La durée du pouvoir des censeurs varia; elle sut tantôt du dix-huit mois, tantôt de cinq années. Il sallait avoir été consul pour parvenir à la censure. Les premiers qui exercèrent cette charge surent Papirius et Sempronius. Montesquieu regarde avec raison l'institution de la censure comme la digue qui arrêta le plus long-temps les progrès de la corruption et de la décadence de la république.

Guerre d'Aidée.

Les mêmes consuls qui créèrent un si fort obstacle aux innovations, une barrière si puissante contre l'immoralité, réparèrent les premiers l'injustice commise par les Romains contre Ardée. Le peuple de cette ville, révolté contre les nobles, s'était joint aux Volsques pour piller leurs terres. Ils assiégèrent les patriciens dans Ardée. Géganius battit complétement les Volsques, et les contraignit à capituler et à passer sous le joug. Il rétablit la tranquillité parmi les Ardéates, en faisant décapiter les chefs des factieux, et il rentra en triomphe dans Rome, précédé des riches dépouilles de l'ennemi, et trainant, enchaîné devant son char, Cluilius, général des Volsques.

Les vertus et la sage fermeté de son collègue Quintius lui valurent une gloire brillante, mais plus rare; réprimant l'orgueil patricien et la licence plébéienne, il maintint la paix intérieure, et se

concilia le respect du peuple et l'affection du sénat.

Sous l'influence de ces sages consuls, Rome se lava totalement de la tache que lui imprimait un arrêt injuste : elle rendit aux Ardéates les terres enlevées, et leur, envoya une colonie pour réparer les pertes que leur population venait d'éprouver par les discordes civiles.

L'état continuel de guerre des Romains et leur Famine mépris pour le commerce les exposaient à des disettes fréquentes. Rome se vit désolée par une famine si affreuse qu'un grand nombre de citoyens se précipitèrent dans le Tibre. Spurius Mélius, com de tion de la company de la compan chevalier romain, crut pouvoir profiter de cette rius Mél calamité pour aspirer à la tyrannie. Il acheta en Etrurie une grande quantité de blés qu'il distribua aux pauvres et aux prolétaires, dans le dessein de se faire des partisans.

Lucius Minutius était alors préfet des vivres: ses agens découvrirent les intrigues de Mélius; il en informa le sénat, lui apprenant en même temps qu'on tenait des assemblées nocturnes dans la maison de ce conspirateur, qu'on y rassemblait des armes, que son parti voulait le faire roi, et que plusieurs tribuns, corrompus par lui, étaient entrés dans la conjuration.

Le danger semblait imminent; le consul Quintius proposa de nommer un dictateur; et, conformément à son avis, le sénat revêtit de cette auto-TOME 4.

rité Cincinnatus qui nomma général de la cavalerie Servilius Ahala.

HISTOIRE

Son arrestation et sa mort.

Le lendemain le peuple fut aussi surpris qu'effrayé de voir paraître sur la place le dictateur, précédé de ses haches et de ses licteurs. On se demandait quel péril imprévu, au milieu de la paix, pouvait menacer la république. Mélius seul connaissait l'ennemi qu'on voulait combattre. Cincinnatus le somme de comparaître devant lui : le coupable, incertain du parti qu'il devait prendre, différait d'obéir, et cherchait à s'éloigner. Servilius ordonne aux licteurs de l'arrêter; Mélius implore le secours du peuple, qui, trompé par ses prodigalités, s'émeut et l'arrache aux mains des licteurs. Il fuit à travers la foule; le général de la cavalerie le poursuit, l'atteint, lui plonge son glaive dans le corps, et, couvert de son sang, revient près du dictateur : « Je vous approuve et vous » loue, dit Cincinnatus; yous avez délivré Rome » d'un tyran qui voulait la rendre esclave. »

Cependant ce meurtre excitait une grande agitation dans le peuplé; toute la ville était en tumulte; l'air retentissait de murmures et de clameurs. Le dictateur convoque l'assemblée: « Ci» toyens, dit-il, quand Mélius ne serait pas
» coupable, on l'aurait tué légitimement, puisqu'il
» m'a désobéi. J'étais assis sur mon tribunal pour
» le juger; sa résistance à la justice est une rébel» lion. Cet homme, né sous vos lois, allait les

n renverser; il voulait se faire tyran de la ville » qui a chassé les rois. Le fils du fondateur de » votre liberté a subi la mort pour le même crime; » Cassius, convaincu d'un semblable délit, a n éprouvé le même sort; vous avez puni Appius » et les décemvirs, parce qu'ils usurpaient l'auto-» rité; et cependant tous ces hommes pouvaient » fonder leur ambition sur des consulats et des » triomphes. Ce que vous p'avez pas souffert de » și grands personnages, l'auriez-vous supporté n d'un Mélius qui devait à peine oser prétendre » au tribunat, et qui croyait insolemment acheter. » de vous un trône pour quelques livres de pain?. » Son sang n'a pas assez expié son crime; j'or-» donne que la maison dans laquelle il conspirait » soit rasée, et que ses biens soient vendus au » profit du trésor public. »

L'ordre du dictateur fut exécuté; mais on ne rechercha pas les complices de Mélius. Cette rigueur austère, cette condamnation sans formalités, excitèrent la fureur des tribuns qui menaçaient d'appeler en justice Servilius Ahala après la fin de la dictature. La plus grande partie du peuple les appuyait; le sénat les apaisa en décrétant qu'on nommerait six tribuns militaires au lieu de consuls. Leur ambition se flattait d'obtenir une de ces places; mais leur espoir fut déçu; et le peuple, habitué à respecter le sénat lorsqu'on n'irritait pas

ses passions, ne voulut élire que trois tribuns militaires, et les choisit parmi les patriciens.

Guerre avec les Véiens, tes et les Falisques.

Peu de temps après les Véiens commirent des les Fidéna- hostilités, et entraînèrent dans leur parti Fidènes, colonie romaine. Le sénat leur envoya des ambassadeurs pour se plaindre de l'infraction des traités. Tolumnius, roi des Véiens, fit massacrer ces ambassadeurs.

> La nécessité de se venger d'une si grave offense contint l'esprit turbulent des tribuns du peuple. Ils laissèrent sans opposition élire des consuls. Sergius, l'un d'eux, gagna une bataille qui lui valut le surnom de Fidénate; mais cette victoire n'était pas décisive, et elle coûtait tant de sang qu'elle fit répandre dans Rome plus de larmes qu'elle n'y causa de joie.

Dictature de Mamer-

Les Falisques grossirent le nombre des ennemis; ous Emilias l'imminence du danger décida le sénat à nommer dictateur Mamercus Émilius. Une nouvelle bataille eut lieu; l'infanterie étrusque plia d'abord sous l'effort des Romains; mais la cavalerie, commandée par le roi Tolumnius, combattit avec avantage celle du dictateur. Dans cet instant, un guerrier romain, Cornélius Cossus, voyant que Tolumnius répandait partout la mort et l'effroi : « Voilà donc, » dit-il, ce perfide infracteur du droit des gens! » S'il existe des dieux vengeurs du crime, ils per-

» mettront à mon bras d'immoler ce parjure aux

» mânes de nos ambassadeurs!»

Trophée Cossus.

A ces mots, il court sur le roi et le renverse d'un coup de lance. Le prince se relève; Cossus saute à terre, l'attaque de nouveau, le renverse encore, et, le percant d'outre en outre, le tient attaché à la terre. Alors il le dépouille de son armure, lui coupe la tête, et la place au bout de sa lance. Ce trophée sanglant ranime le courage des Romains et frappe de terreur les ennemis qui prennent la fuite. On en fit un affreux carnage; la victoire fut complète. Le dictateur obtint la pompe, et Cossus l'honneur réel du triomphe. Depuis la fondation de Rome, il fut le second qui plaça des dépouilles opimes dans le temple de Jupiter Férétrien.

La peste s'unit aux maux de la guerre pour atténuer les forces de Rome. Ce fléau n'empêcha pas et de Postcependant un nouveau dictateur, Servilius, de combattre les Véiens et de s'emparer de Fidènes\*. Aucune paix ne termina cette guerre acharnée: on eut encore recours à la dictature; et, malgré l'opposition des consuls, le peuple, d'accord avec le sénat, les força d'élire Posthumius qui remporta une victoire signalée sur les Volsques, s'empara de leur camp, vendit un grand nombre de prisonniers, et abdiqua après avoir triomphé.

Ce fut dans ce temps qu'un peuple, alors peu origine du connu, mais qui devint depuis fort redoutable aux poue.

<sup>\*</sup> An de Rome 318. - Avant Jesus-Christ 434.

Romains, accrut sa puissance par un crime. Les Samnités, après avoir fait la guerre contre les Étrusques pour la possession du territoire de Vulturne, obtinrent, par un traité, la permission d'établir une colonie dans une partie de ce territoire; mais, à peine arrivés, ils entrèrent la nuit dans la ville, surprirent les habitans au milieu des désordres d'une fête, les massacrèrent; et leur chef Capis donna le nom de Capoue à cette sanglante conquête.

Pendant l'espace de plusieurs années, la guerre qui continua entre Rome, les Véiens et les Volsques ne put amener aucun résultat, et ne valut que des triomphes sans fruit, tantôt à des consuls, tantôt à des tribuns militaires. Le consul Sempronius, combattant contre les Volsques, se vit abandonné par ses légions, qu'une terreur panique mit en fuite. Le courage intrépide d'un seul décurion, nomme Tympanius, sauva l'armée. Quelques cavaliers qui le suivaient mirent par ses ordres pied à terre, défendirent héroïquement un défilé, et arrêterent l'ennemi qui, se croyant attaque de houveau, se retira, de sorte que les deux armées se crurent vaincues, tandis que Tympanius resta seul maître du champ de bataille.

Les fuyards avaient répandu l'alarme dans Rôme; déjà les sénateurs armés couraient aux portes pour les défendre, lorsqu'on apprit que le danger n'existait plus.

Les tribuns jugèrent l'occasion favorable pour accuser les consuls : ils comptaient sur le témoignage de Tympanius; mais ce guerrier, aussi généreux que brave, justifia Sempronius, loua le courage de ses chefs, ne parla pas du sien, et s'acquit encore plus d'honneur par sa modestie que par sa vaillance.

Ce fut dans ce temps qu'on établit auprès de création l'armée des questeurs chargés de la caisse militaire, me de la fourniture des vivres et du partage du butin. Ils exercèrent depuis les mêmes fonctions dans les pays conquis et réduits en province romaine; et cette magistrature devint le premier degré pour arriver aux grandes charges de la république.

On découvrit, à cette époque, une conspiration Compirades esclaves qui voulaient incendier Rome. Le daves. supplice des chefs étouffa la révolte. Les tribuns, qui ne pouvaient laisser le peuple jouir de la paix intérieure, parce que les troubles seuls savorisaient leur ambition, recommencèrent leurs plaintes et leurs déclamations sur l'inégalité du partage des terres. La discorde qu'ils excitaient dans la ville passa dans les camps. Les tribuns militaires, divisés, se laissèrent envelopper par les Eques; une des Eques partie de l'armée romaine fut taillée en pièces, l'autre prit la fuite. Les généraux et leurs lieutenans se sauvèrent à Tusculum.

Servilius Priseus, nommé dictateur, répara cet de Servilius échec. Les ennemis, au lieu de profiter de la vic-dant huit

toire, se livraient à la débauche; Servilius les surprit dans ce désordre, s'empara de leur camp, prit une de leurs villes, fit un riche butin, et abdiqua une dictature qui n'avait duré que huit jours.

Le partage des terres excita bientôt dans l'ar-

Révolte dans l'ar-

mée une nouvelle révolte. Posthumius, tribun militaire, qui s'était emparé de la ville de Voles, avait promis à ses soldats de leur en partager Mort de Posthumius le territoire. Cet homme léger et violent manqua Japido par de parole; on se souleva; et, comme il voulait opposer la rigueur à la sédition, il fut lapidé par son armée. Le sénat, consterné de cet événement, n'osait punir des soldats soutenus par le peuple, et ne pouvait absoudre des hommes coupables d'une telle violation des lois de la discipline. Les consuls proposèrent de renvoyer l'information de cette affaire au peuple; le peuple la renvoya aux consuls: de part et d'autre on voulait la justice, et l'on craignait l'armée.

> Cornélius Cossus et Furius Médullinus, consuls, condamnèrent au supplice quelques soldats. Cette modération n'apaisa pas les esprits, et la discorde continua de régner dans le camp ainsi que dans la ville. La guerre, la peste et la famine ne purent calmer l'esprit de faction, et le malheur même n'était pas capable de réunir ses victimes.

Nouvelle

Profitant de ces dissensions, les Èques et les guerre avec Volsques s'emparèrent d'une ville et d'une garnison romaines. Les consuls ne pouvaient obtenir

du tribunat les moyens de lever une armée: le sénat se vit encore obligé de céder au peuple, et de nommer des tribuns militaires : mais comme le nombre et l'audace des ennemis croissaient, on sentit la nécessité d'élire un dictateur. Au milieu de Dictature de Publius ce désordre qui pouvait, en se prolongeant, exposer Cornélius. Rome au plus grand danger, l'un des tribuns militaires, Servilius Ahala, se sépara de ses collègues, obéit au sénat, et nomma dictateur Publius Cornélius, qui chassa les ennemis, porta le ravage sur leurs terres, et abdiqua.

Trois nouveaux tribuns militaires battirent les Volsques, et se rendirent maîtres d'Anxur, nommée depuis Terracine. Les généraux se concilièrent la bienveillance du peuple, en accordantà l'armée le pillage de cette ville.

Si une lutte continuelle des Romains avec les nations belliqueuses qui les entouraient leur donna cet esprit guerrier, cette habitude des périls et des armes, et cette force invincible qui les destinait à la conquête de la terre, les intrigues des tribuns, la fréquence des séditions, la crainte des jugemens populaires, et la sière ambition des plébéiens obligeaient le sénat à faire une étude constante de la politique, à se placer par l'habitude et par la vertu au-dessus des reproches et de l'accusation, à joindre l'adresse à la force pour diriger des esprits si remuans, et à se préparer ainsi au gouvernement du monde.

Cette habile compagnie s'aperçut du vice radical qui minait sa grandeur, qui favorisait les factions, et qui rendait inutiles les efforts des plus braves guerriers et des généraux les plus expérimentés. Le soldat n'était point payé; les citoyens, servant à leurs frais, voyaient souvent leurs héritages ruinés et leurs terres en friche. Ces malheurs les forçaient aux emprunts, les livraient aux usnriers, et les disposaient aux séditions. On prenait les armes à regret; on était pressé de les quitter. Les guerres n'étaient que des courses; les campagnes ne duraient qu'un mois, et un prompt licenciement faisait perdre le fruit des plus brillantes victoires.

Etablissement de la solde des troupes.

Le sénat, par un décret, commença une grande révolution, et posa le plus solide fondement de la puissance romaine. Il accorda une solde à l'infanterie; jamais loi ne parut plus agréable au peuple: il accourait en foule, baisait les mains des sénateurs, les appelait ses pères, et jurait de verser tout son sang pour défendre une patrie si bienfaisante.

Les armées soldées, dans d'autres pays, arment l'autorité d'une force destructive de là liberté; mais à Rome, où le peuple surveillait les dépenses publiques par les questeurs, effrayait l'ambition par ses jugemens, participait à la législation par ses votes et au gouvernement par ses élections, on pouvait fortifier l'armée sans menacer l'indépendance.

Les tribuns seuls, loin de partager la joie publique, désapprouvaient une innovation qui leur enlevait leurs plus grands movens d'intrigues. Ils représentèrent au peuple qu'on ne lui donnait que son propre bien, et qu'on achetait son obéissance, en le payant avec le produit des impôts levés sur hui.

Beaucoup de citoyens, égarés par ces discours, se montraient disposés à refuser la contribution exigée; mais les patriciens commencèrent à l'acquitter. La vue de leur argent, porté sur des chariots, excita l'amour-propre des plébéiens; ils imitèrent cet exemple, et les prolétaires mêmes voulurent y contribuer.

Le sénat, disposant alors des troupes régulières, forma de plus vastes projets; et, aspirant à la con-it ville de quête de l'Italie, il résolut d'assiéger une de ses plus fortes villes, Véies, presque égale à Rome en population, en richesse et en courage. \*

Les tribuns militaires partagèrent leurs forces; les uns combattirent les Volsques, les désirent et prirent Arténa, une de leurs villes; les autres attaquèrent Véies et l'investirent. Le siège dura plus de dix ans; après beaucoup de tentatives inutiles pour prendre cette ville d'assaut, on se vit obligé de changer le siége en blocus.

Les Véiens, craignant que les troubles inté-

Nir de Nome 851. — Avant Jésus-Christ des.

rieurs n'accrussent le danger qui les menaçait élurent un roi. Cette mesure leur devint fatale; l'assemblée générale des Etrusques décida qu'on ne donnerait aucun secours à Véies, si elle n'abolissait la royauté. Personne n'osa s'exposer au ressentiment du roi en répandant cette nouvelle dans la ville; de sorte qu'elle resta sans appui, livrée à ses propres forces.

Le blocus de Véies obligeait les soldats romains à passer tout l'hiver dans le camp; ce qui ne leur était jamais arrivé. Le mécontentement que leur absence répandait dans la ville fit croire aux tribuns du peuple que le moment était favorable pour recommencer leurs déclamations contre le sénat.

- « Son secret est enfin découvert, disaient-ils aux
- » plébéiens; son masque est levé; il ne solde la
- » jeunesse que pour l'éloigner et pour l'enchaîner.
- » Ce ne sont plus des citoyens qu'ils appellent,
- » mais des esclaves qu'ils paient. Si vous ne reve-
- » nez à vos anciens usages, c'en est fait de votre
- » liberté. »

Ces paroles artificieuses faisaient impression : elles opposaient à la loi tous les sentimens blessés et la force des habitudes.

Appius, tribun militaire, resté à Rome, craignait que ces intrigues ne renversassent le nouvel édifice élevé par la sagesse du sénat. S'adressant alors vivement au peuple: « Si l'on avait jamais » douté, dit-il, de l'esprit séditieux de vos tribuns,

» il n'y aurait plus à présent d'incertitude. Jamais » acte de rigueur ne les a autant affligés que cette » libéralité du sénat. L'union des deux ordres de » l'Etat est ce qu'ils redoutent le plus; ils ne fon-» dent leur autorité que sur vos troubles, et ne » cherchent qu'à rompre cette bonne intelligence » qui seule peut nous rendre le plus puissant des » peuples. Si les soldats qu'on affecte de plaindre » entendaient mes paroles, ils les applaudiraient. » S'ils n'étaient que des mercenaires, je leur dirais » qu'on proportionne le travail qu'on exige d'eux » aux récompenses qu'ils recoivent, et que, soldés » toute l'année, ils doivent servir toute l'année. » Mais ce sont des Romains; l'intérêt de Rome » doit seul les persuader. Les Véiens ont enfreint » sept fois nos traités; ils ont ravagé nos terres, » soulevé les Fidénates, égorgé une de nos colo-» nies, assassiné nos ambassadeurs: ils veulent » enfin armer toute l'Etrurie contre nous. Est-ce » avec de tels ennemis qu'on doit agir molle-» ment? Abandonnerons-nous nos travaux et nos » retranchemens pour laisser le champ libre à de » nouveaux brigands? Mais quand tous ces motifs » n'exigeraient pas la continuation du siége, croyez » que rien ne nous importe plus que d'établir la » discipline dans nos armées. Jusqu'à présent, » nous avons su vaincre et non profiter de la vic-» toire. Nous quittions nos camps au milieu de » l'automne, comme ces oiseaux de passage qui

» disparaissent avec l'été. Apprenons, quand la
» guerre tourne en longueur, à en attendre cou» rageusement l'issue. Bravona les frimas pour la
» gloire, comme nous les affrontons pour les vains
» plaisirs de la chasse. Que vos ennemis sachent
» enfin que Rome, aussi constante qu'impétueuse,
» ne finit un siège que par la prise d'une ville, et
» ne termine une guerre que par la victoire. Dé» clarez à vos tribuns que vous ne les avez pas
» élus pour être les défenseurs de la mollesse et de
» la lâcheté, et défendez-leur de tromper les sol» dats en leur présentant la désobéissance sous
» les traits du courage, et la licence sous ceux de
» la liberté. » La fermeté de cette harangue imposa aux factieux.

Peu de temps après, on apprit que les Véiens, ayant fait une sortie pendant la nuit, avaient renversée les travaux des Romains et incendié leurs machines. Cette nouvelle, répandue à Rome, enflamma le peuple de colère. Les plébéiens qui jouissaient de quelque aisance offrirent de combattre à cheval, s'engageant volontairement à servir jusqu'à ce que Véies fût prise.

Le sénat, profitant de leur zèle pour compléter son système, accorda à la cavalerie une solde de vingt sous, triple de celle de l'infanterie. Quelque temps après, les généraux patriciens s'étant laissé battre par les Volsques, les vœux du peuple furent comblés par la nomination de tribuns militaires pris dans la classe plébéienne.

Sur ces entrefaites un phénomène, très-naturel sans doute, mais dont on ne peut expliquer les d'Albe.
causes, excita une grande inquiétude à Rome. Le
lac d'Albe grossit tout à coup d'une manière effrayante, quoique aucune pluien'eût précédéce débordement. La crédulité prit cet événement pour
un prodige. On vantait beaucoup alors la science
d'un vieillard de Véies, qui passait pour devin.
Les Romains s'étant emparés de sa personne, il
leur dit, sur la foi d'une ancienne prédiction, que
Rôme était menacée d'un grand désastre si l'eau
du lac déhordait jusqu'à la mer; mais que, si elle
s'arrêtait avant d'y arriver, ce serait le signal de la
ruine de Véies.

Le sénat envoya à Delphes des députés qui consultèrent l'oracle, et rapportèrent une réponse conforme à celle du vieillard.

On creusa des canaux qui éloignèrent de la mer les eaux du lac; et la politique profita ainsi de la superstition pour augmenter le courage des assiégeans et la crainte des assiégés.

Deux nouveaux tribuns militaires s'étant encore laissé vaincre par les Capénates et par les Falisques, la terreur se répandit dans l'armée et dans la ville : on disait au camp de Véies que les ennemis marchaient sur Rome; à Rome, on répandait le bruit d'une victoire complète des Véiens. La consternation devint générale.

Dictature de Camille.

Dans de grands périls toute intrigue cesse, toute ambition se tait, et l'envie même invoque le génie. On nomma Camille dictateur : il prit Cornélius Scipion pour général de la cavalerie.

Les vertus et les exploits de Camille lui avaient déjà acquis l'estime universelle. Il appelle la jeunesse romaine à la défense de la patrie; elle répond à sa voix avec ardeur et confiance. Celle des Latins et des Herniques accourt lui offrir ses services. Le dictateur promet aux dieux que, s'il termine heureusement la guerre, il célébrera les grands jeux du cirque, et qu'il rebâtira le temple de la déesse Ino, nommée par les Romains la mère Matuta.

Prise de la ville de Véica

Camille, après avoir battu les Falisques et les Capénates, se rendit au camp de Véies, qui n'avait point été attaqué comme on le croyait, mais dans lequel régnait un désordre plus dangereux souvent que les défaites. Il y rétablit d'abord la discipline.

Convaincu que la force ne pouvait triompher d'une ville aussi populeuse, il eutrecours à la ruse, et fitouvrir secrètement une mine qui conduisait jusque sous la citadelle. Cet ouvrage étant achevé saus que les assiégeans en eussent la moindre connaissance, il écrivit au sénat pour lui demander quel usage il devait faire du riche butin que la victoire lui promettait. Le sénat décida qu'on le livrerait

au peuple, et qu'il serait distribué à tous les citoyens qui voudraient se rendre au camp. La moitié de Rome y accourut.

Le dictateur, se conformant aux anciens usages qui exigeaient qu'on se rendît savorables à la foisles dieux de Rome et les dieux de Véies, prit les auspirces, et dit : « Apollon Pythien, c'est par vos ordres » que je vais ruiner cette ville ennemie. Je vous » consacre la dixième partie de ses richesses, et » vous, reine Junon, qui aujourd'hui habitez Véies, » je vous conjure, après la victoire, de nous suivre » dans notre ville de Rome, qui va devenir la vô- » tre : vous y trouverez un temple digne de vous. »

Camille, afin de détourner l'attention des assiégés du péril réel qui les menaçait, ordonna un assaut général; et, tandisque les légions s'avançaient contre les murailles en jetant de grands cris, un corps d'élite, marchant sous la terre, perce la mine, et sort, avec un grand bruit, dans le temple même où le roi des Véiens sacrifiait aux dieux, et au moment où le devin, consultant les entrailles des victimes, déclarait vainqueur celui qui consommerait ce sacrifice. Les Romains, entendant ces paroles, se précipitent sur les Véiens, et accomplissent l'oracle en offrant l'holocauste au ciel. Tite-Live, en rapportant ce fait que sa raison n'osait ni croire ni réfuter, convient qu'il est plus propre au théâtre qu'à l'histoire.

Les Romains, maîtres de la citadelle, se répan-TOME 4. 14 dirent dans la ville, et embrasèrent les maisons tandis que les légions franchissaient les remparts. Le carnage fut épouvantable; Camille parvint enfin à le faire cesser. Il ordonna d'épargner les vaincus désarmés, et, dès qu'ils furent soumis, on donna le signal du pillage.

Le dictateur, se voyant maître d'une si grande cité, s'écria: « Si ma fortune, ou celle de Rome, » paraît trop éclatante aux hommes et aux dieux, » et si elle doit être compensée par quelques dis- » grâces, je demande au sort de les faire tomber » sur moi plutôt que sur la république. » En disant ces mots, il se heurta contre une pierre, tomba, et, dans la suite, la superstition regarda cette chute comme un présage de l'exil de Camille et de la prise de Rome par les Gaulois.

Le dictateur fit vendre à l'encan tous les prisonniers. Le produit de cette vente fut la seule part du trésor public dans le butin.

L'élite des Romains, revêtue de robes blanches, conduisit en pompe à Rome la statue de Junon \*. La crédulité racontait que Camille ayant demandé à la déesse si elle voulait s'y laisser transporter, elle marqua son consentement par un signe de tête.

Le siége avait duré dix ans. Véies, résistant à toutes les forces romaines, fut surprise plutôt que vaincue.

<sup>\*</sup> An de Rome 359. — Avant Jcsus-Christ 393.

Jamais une victoire ne causa dans Rome une joie plus vive, et jamais dictateur n'obtint un triomphe plus magnifique. Camille se montra le premier avec quatre chevaux blancs attelés à son char, tel qu'on représentait Jupiter et Apollon. Cet orgueil déplut. Quel grand homme en est exempt! Mithridate sut se rendre inaccessible à tous les poisons; mais il est plus difficile de résister à ceux de la fortune et de la gloire.

Camille, après avoir donné les ordres nécessaires pour l'érection du temple de Junon, fit la
dédicace de celui de Matuta, et se démit de la
dictature.

Le sénat accorda la paix aux Èques et aux Volsques; mais il se vit dans un grand embarras pour trouver la quantité d'or qu'exigeait le présent promis par Camille à l'Apollon de Delphes.

Les dames romaines, qui savaient faire à leur patrie le sacrifice de leur vanité, comme les Romains celui de leur vie, offrirent au sénat leurs ornemens et leurs bijoux. Ils servirent à fabriquer une conpe d'or de quatre-vingt mille écus. Un honneur immortel les dédoimmagea de la perte d'un vain luxe. On leur permit de se rendre aux jeux publics dans des chars suspendus, et le sénat leur accorda le privilége dont jusque là les hommes les plus distingués jouissaient exclusivement, celui d'être louées publiquement après leur mort.

Les Falisques n'avaient pas voulu se soumettre :

Sa nomination de tribun militaire. Sa victoire sur les Falisques.

Camille, élu tribun militaire, les battit, s'empara de leur camp, et y fit un riche butin qu'il réserva tout entier pour le trésor. Sous tout autre général, cette mesure aurait peut-être porté les soldats à la révolte; mais ils craignaient sa sévérité et admirraient sa vertu. Le respect contint les murantres.

Trahison du mitre des enfans falisques.

Camille forma le siége de Falérie. Les enfans des familles les plus distinguées de cette ville vivaient sous la discipline d'un seul maître qui concat le vil projet de fonder sa fortune sur une infâme trahison. Il avait l'habitude de conduire tous les jours ses élèves hors de la ville pour les exercer. Prolongeant peu à peu ces promenades; il finit par les conduire à Camille, et lui dit : « En b remettant entre vos mains les enfans des hommes n les plus puissans de l'alérie, c'est la ville même » que je vous livre. - Vil scélérat! lui répondit » le héros d'un air menaçant, tu offres un présent p 'odieux à 'tin général et à un 'peuple qui n'ont n aucune ressemblance avec toi. Il est vrai que b nul traité fondé sur des conventions humaines n me nous lie aux Falisques; mais il existe et il D'existera entre eux et nous un lien sacré formé D par la nature. La guerre a ses droits comme la D park, et nous avons appris à les respecter éga-Dement. Nous prenons les armes, non contre les » êtres faibles dont on épargne la jeunesse, même » dans les cités conquises, mais contre les hom-» Miesqui, sansétre offensés, se sont armés contre

- » nous, et ont attaqué notre camp près de Véies.
- n Tu veux les vaincre par un crime jusqu'à pré-
- n sent inconnu; moi, je les vaincrai par les seuls
- » moyens dignes des Romains, la vertu, le travail
- » et les armes. »

Après ce discours, Camille fit dépouiller le sa punition perfide maître de ses vêtemens, lui fit attacher les mains derrière le dos, et, donnant des verges à ses jeunes disciples, il leur ordonna de le ramener dans la ville en le frappant.

Les Falisques pleuraient la perte de leurs enfans: ca retour imprévu changea leur désespoir en joje et leur hains en admiration. Décidés jusque la, comme les Véiens, à vaincre ou à périr, ils demandèrent la paix à Rome, Leurs députés dirent au sépat : « Pères conscripts, nous sommes vaincus » par yous et par yotre général; mais c'est une » victoire dont vous pouvez jouir sans exciter la » islousie des dieux ni des hommes, et que nous a bondous avoir sans house. Nous nous tendons » à vous, persuadés que nous serous plus heureux n sous votre empire que sous nos propres lois. » Nous donnous dans cette guerre deux grands n exemples au genre humain; yous, celui de la » houne foi, qui présère des dangers honorables » à un triomphe certain, mais criminel; et nous, » celui de la générosité, qui cède volontairement » la victoire aux vertus. Nous nous soumettons » donc à votre discrétion. Envoyez des commis-

- » saires, qu'ils s'emparent de nos armes, reçoivent
- » des otages, et prennent possession de la ville,
- » dont les portes leur seront ouvertes. Vous n'au-
- » rez point à vous plaindre de notre fidélité, ni
- » nous de votre domination. »

Ainsi la vertu d'un homme valut aux Romains une importante conquête.

Le vaisseau qui portait à Delphes la coupe d'or envoyée par le sénat fut pris par les pirates de Lipari. Timasithée, leur chef, digne d'être romain par sa générosité et par son respect pour les dieux, rendit le vaisseau, la coupe, et voulut luimême escorter les députés jusqu'à Delphes, et les ramener à Rome.

Election do consuls.

Le sénat, croyant que la situation prospère de la république lui permettait de revenir sans danger aux anciens usages, fit élire des consuls. On n'en avait pas nommé depuis quinze ans. Le peuple procéda sans résistance à l'élection; mais cette inconstante multitude donna bientôt aux consuls et aux sénateurs un nouveau sujet de crainte. Elle voulut quitter Rome et s'établir à Véies. Camille, s'opposant à ce projet, s'attira sa haine. Il parvint cependant à faire renoncer le peuple à une résolution si funeste. Le sénat satisfait accorda, sur le territoire de Véies, sept arpens à chaque enfant mâle romain; ce qui multiplia les mariages et accrut la population.

L'envie est l'ombre de la gloire, et la suit tou-

jours. Le peuple ingrat oubliait les exploits de Camille, et s'irritait de son opposition constante aux intrigues et aux déclamations des tribuns. La haine est si aveugle qu'elle ne cherche pas même des prétextes vraisemblables pour se satisfaire. On accusa sans fondement Camille de s'être approprié une part du butin de Véies, et comme il vit qu'il ne pouvait attendre aucune justice de cette multitude passionnée, il prévint son arrêt, se condamna lui-même à l'exil, et se retira dans Ardée. Avant de sortir de la ville, moins grand qu'Aristide, il pria les dieux de mettre bientôt ses ingrats concitoyens dans la nécessité de le regretter. Son vœu coupable ne fut que trop accompli.

L'orage qui devait fondre sur Rome sortit d'une Gnorre avec contrée dont elle savait à peine le nom; la Gaule, si long-temps redoutable pour les Romains, et qui depuis devint une de leurs plus brillantes conquêtes, était divisée en trois parties: l'Aquitaine, la Celtique et la Belgique; l'Océan, le Rhin, les Alpes et les Pyrénées marquaient ses limites; limites qu'étendaient et que variaient irrégulièrement les guerres continuelles que se livraient toutes les hordes sauvages dont la population belliqueuse habitait, dans ces temps reculés, les Gaules, la Germanie, et toute cette partie de l'Europe devenue, depuis, le centre de la civilisation et des lumières.

Sous le règne de Tarquin, Ambigate était roi

Bzil • Camille, de la Gaule celtique. Son peuple, trop nombreux, fut obligé d'envoyer dans d'autres contrées des colonies qui chercherent, les armes à la main, une nouvelle patrie. Sigovèse perconrut l'Allemagne, la Bohème et la Hongtie. Bellovèse, à la tête d'une partie des peuples de Sens, d'Autun, de Chartres, du Mans et de Bourges, franchit les Alpes, conquit quelques provintes, et fonda les villes de Milan, de Brescia et de Vérone. Les Gaulois, recevant dans la suite de nouveaux renforts de leur pays, étendirent leurs possessions, et la contrée dont ils s'étaient rendus maîtres prit le nom de Gaule cisalpine.

Siège de Clusium par

Peu de temps après l'exil de Camille, un habiles Gaulois, tant de Chesieum, nommé Aruns, voulant se venger de ses compatriotes qui l'avaient injustement maltraité, se retira chez les Gaulois établis près des Alpes, et leur vanta la fertilité de son pays et l'excellence de ses vins. Ses récits tentèrent la cupidité de ces hommes belliqueux et intempérans. Guidés par le perside Artins, ils portèrent leurs armes en Étrurie et assiégèrent Clusium.

> La haute taille, la longue chevelure, les glaives larges et tranchans et les mœurs sauvages de ces nouveaux ennemis répandaient l'effroi sur leur passage. Clusium invoqua le secours des Romains.

Ambassado Le séhat fit partir comme ambassadeurs les trois de Rome aux Gaulois fils de Fabius Ambustus. Ils se rendirent au camp des Gaulois, et les inviterent à cesser leurs hostilités contre les Chusiens, dont Rome devait, en cas de guerre, embrasser la défense.

Brennus, chef des Gaulois, reçut les ambassadeurs en présence de son peuple assemblé, et leur

répondit: « Nous ne connaissons point les Ro-» mains; mais nous devons les croire courageux, » puisque c'est leur appui que les Clusiens invo-» quent au moment du danger. Nous consentirons » volontiers à la paix, si les Clusiens, qui pos-» sedent plus de terres qu'ils n'en cultivent, veu-» lent nous en déder une partie. Ils en ont trop, » et nous en manquons : mais si nous éprouvons » un refus, nous voulons les combattre devant » vous, asin que vous puissiez attester à Rome que n les Gaulois l'emportent en vaillance sur tous les » autres peuples de la terre. »—« Mais, reprit » l'aîné des Fabius, s'emparer d'un pays qui ne » vous appartient pas, et enlever une terre à celui » qui la possède, c'est déclarer la guerre; et quel » droit les Gaulois ont-ils sur la Toscane? » — « Les mêmes, répliqua Brennus, les mêmes que » vous sur tant de contrées que vous avez envahies. » Nos droits sont écrits sur nos glaives; tout ap-» partient aux braves. » Les Fabius, trop jeunes et trop ardens pour écouter la prudence, sortent improdente en courroux de l'assemblée; oubliant la modération qui convient à des médiateurs, non-seulement ils poussent les Clusiens à la guerre, mais ils prennent eux-mêmes les armes, et se placent à la

tête des habitans qui font une sortie contre les barbares.

Le sort, pour hâter la ruine de Rome, voulut que Quintus Fabius, perçant de sa lance un chef gaulois, fût reconnu par les ennemis lorsqu'il enlevait l'armure du vaincu. Tout à coup cette nouvelle se répand dans l'armée; elle excite la fureur, et change les projets de Brennus. Tout son peuple partage ses ressentimens; on lève le siège, on abandonne Clusium. Rome devient le seul objet de la haine et de la vengeance. La jeunesse gauloise voulait y marcher sur-le-champ; mais ses chefs, respectant le droit des gens, violé par les Romains, décidèrent qu'on enverrait d'abord des députés à Rome pour demander justice et pour exiger le châtiment de Fabius.

Ils partirent; le sénat, après les avoir écoutés, délibéra sur leur demande. Ne pouvant nier l'infraction dont on se plaignait, et craignant d'infliger une peine méritée à de jeunes patriciens illustres par leurs exploits et soutenus par le crédit de leur famille, il renvoya au peuple le jugement de cette affaire. Le peuple romain, imprudent admirateur d'une vaillance déplacée et d'une témérité coupable, refusa toute satisfaction aux députés, et porta même à l'excès l'oubli de tout égard et de toute convenance; car il élut tribuns militaires, pour l'année suivante, les trois Fabius avec

Q. Sulpicius Longus, Q. Servilius, et S. Cornélius Maluginensis.

Rome, exposée à de moindres dangers, avait souvent créé un dictateur. Son aveuglement fut tel que, dans cette circonstance critique, elle n'en nomma pas; et pourtant la terreur, grossie par la superstition, précédait ce nouvel ennemi; car on prétendait que, long-temps avant, une voix inconnue avait annoncé l'arrivée de ces barbares.

Cependant les Gaulois furieux marchaient rapi- Marche des Caulois sur dement; ils répandaient l'effroi sur leur route, Rome. quoiqu'ils ne commissent aucune violence, et que même ils fissent retentir l'air de ce cri mille fois répété: « Nous allons à Rome; nous n'en voulons » qu'aux Romains. »

Le sénat ne leur opposa qu'une levée de quarante mille hommes faite à la hâte, sans ordre et sans choix. Les deux armées se rencontrèrent à Rencontre quatre lieues de Rome, au confluent du Tibre et de mées. l'Allia. L'armée gauloise se composait de soixantedix mille guerriers, dont les hurlemens, répétés par les montagnes, répandaient une épouvante jusque là inconnue.

Le téméraire Quintus Fabius, qui commandait les Romains, oublia de consulter les auspices, n'offrit point de sacrifices aux dieux, et crut inutile de retrancher son camp: appuyant sa gauche à la rivière, sa droite à une montagne, et placant sa réserve sur une hauteur, il étendit trop ses ailes

dans la grainte d'être débordé, et affaiblit ainsi son corps de bataille.

Défaite des

Brennus, après avoir culbuté la cavalerie qui se trouvait devant lui, epimmença très-habilement par l'attaque de la colline sur laquelle était placée la réserve. Ce fut là seulement qu'il éprouva une vive résistance. Le reste de l'armée romaine, saisi d'épouvante, ne put soutenir la vue des longes abres des Gaulois, l'aspect de leurs chevelures flottantes et le bruit effrayant de leurs cris. Les généraux manquèrent d'habileté et les soldats de courage.

L'aile gauche voulait se sauver du côté de Véies; une grande partie se noya dans le Tibre. Un combat si court aurait coûté peu de sang, mais le désordre de la fuite occasionna un affreux carnage. Rome apprit cette défaite par les fuyards de l'aile droite. Les Gaulois pouvaient sans obstacle y entrer avec eux; le pillage du camp et la débauche leur firent perdre trois jours.

Désordre à Rome. Les Romains, d'abord consternés, mais reprenant enfin leur ancien courage, font passer dans le Capitole et dans la citadelle les dernières ressources de la république, la fleur de la jeunesse, l'élite du sénat, le trésor, les armes et les vivres. Le prêtre de Quirinus et les vestales emportèrent loin de Bome les images des dieux, les ornemens, les vases et les livres sacrés.

. Qu était décidé à pe sauver que ce qui ponyait

défendre la patrie, et à livrer à la mort une population sans armes. On ne laissa dans la ville que des vieillards et tous ceux qui se trouvaient hors d'état de combattre. Les anciens dictateurs, les consulaires, les sénateurs les plus vénérables par leurs triomphes, par leur âge et par leurs dignités, déclarèrent qu'ils ne consumeraient pas sant nécessité les vivres de la citadelle, et qu'ils mourraient dans la ville avec les citoyens que leur faiblesse rendait inntiles à la patrie. Ils recommandèrent au courage de la jeunesse le sort d'une république illustrée par quatre siècles de victoires.

Quel sublime et déchirant spectacle Rome offrait alors! D'un côté on voyait avec admiration ces jeunes guerriers qui emportaient dans le Capitole le demnier espoir de la liberté; de l'autre, on contemplait avec douleur ces vieillards courageax, résolus à s'ensevolir sous les raines de leur patrie. Les femmes en pleurs ne savaient si elles devaient suivre leurs époux et leurs enfans, ou s'arracher de leurs bras pour servir de dernier appui à leurs pères. L'amour et la nature déchiraient leurs courre.

La foule des pauvres se dispersa dans les carapagnes; on enterra dans les souterrains d'une chapelle tout ce qu'on put enlever des temples.

Le respect pour la religion était slors gravé si Déférence profondément dans les esprits qu'au milieu de ce Albinus grand désastre, un plébéien Lucius Albinus, qui tales.

emmenait sa famille sur un chariot chargé de ses richesses, rencontrant sur la route du Janicule les vestales qui se traînaient à pied péniblement, portant les vases sacrés, s'arrête à la vue de ces vierges, descend avec sa femme et ses enfans, jette sur la terre ses trésors, et abandonne son char aux prêtresses.

Prisc de Romo. Le Capitole seul est armé, les temples sont vides, la ville est déserte. Les vieillards, les sénateurs et consulaires sont les seules ombres qui l'habitent encore: préférant la mort à la fuite, ils se revêtent de leurs robes de pourpre, ils s'asseient, dans les vestibules de leurs maisons, sur leurs chaises d'ivoire. Dans cet instant Brennus avance; il trouve les murs sans défense, les portes ouvertes; il s'arrête: cet abandon lui fait soupconner un stratagème; mais un long calme, un profond silence le rassure. Il entre dans Rome comme dans un vaste tombeau.

Les Gaulois, arrivés sur la place publique, ne voient d'apparence de vie et de guerre que sur les remparts de la citadelle et du Capitole. Après avoir placé des gardes, ils se répandent et se dispersent dans les rues. Toutes les maisons du peuple sont fermées; celles des grands seuls étaient ouvertes. Les barbares y pénètrent, et regardent avec étonnement ces nobles vieillards, qui, suivant la croyance du temps, avaient dévoné leurs têtes aux dieux infernaux pour attirer leur cour-

roux sur celles de l'ennemi. Ils admirent ces vénérables consulaires, assis sur leurs siéges, parés des marques de leurs dignités, silencieux, immobiles, appuyés sur leurs bâtons d'ivoire, et ne donnant aucune marque de surprise ni d'effroi. Leur aspect enchaînait l'audace, leur noble gravité inspirait une vénération religieuse; et ces guerriers féroces, saisis de crainte, les prirent d'abord pour des dieux. Enfin un Gaulois plus téméraire, s'approchant de Marcus Papirius, lui passa légèrement la main le long de la barbe. Papirius, ne pouvant supporter l'outrage, le frappe de son bâton: le barbare irrité lui enfonce son glaive dans le sein. Dès lors le carnage commence; les Gaulois massacrent sur leurs siéges tous ces illustres patriciens. Ils égorgent le peu de citoyens qui n'avaient pu échapper à leurs coups, livrent la ville au pillage, et embrasent les maisons, dans l'espoir que la crainte, se répandant avec les flammes, porterait les défenseurs du Capitole à se rendre.

Les Romains, renfermés dans leur dernière forteresse, voyaient avec désespoir l'incendie qui dévorait leurs pères et leurs foyers. Les cris des ennemis, les gémissemens des victimes déchiraient leurs âmes. L'horreur de cette fatale journée se renouvela et s'accrut encore dans les ténèbres de la nuit. Chaque instant ajoutait un nouveau poids à leurs douleurs; mais plus l'excès du désespoir pénétrait leur cœur, plus il gravait profondément la résolution de défendre jusqu'au dernier soupir le seul asse de la liberté de Rome.

et blocus da Capitole.

Les Gaulois, perdant l'espérance de les effrayer, veulent s'emparer de vive force du Capitole. Il y montent avec ardeur, couverts de leurs bouchers, et jetant de grands oris, selon leur coutume. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la colline, les Romains sortent de leurs murs, se précipitent avec fureur sur eux, les renversent, et les mettent en pleine déroute.

Brennus, découragé par l'inutilité de cette attaque, convertit le iége en blocus, attendant la victoire du temps et de la famine; et comme l'incendie de la ville privait son armée de tous moyens de subsistance, il ne laissa qu'une partie de ses troupes à Rome, et envoya le reste dans les campagnes voisines pour y chercher des vivues.

Commande-

Le hasard conduisit un de ces corps près d'Arment de Ca- dée. Camille y vivait dans l'exil, pleurant les malles Ardeates heurs de sa patrie, et ne pouvant concevoir comment la terreur s'était emparée de ces braves. Romains, tant de fois victorieux sous ses ordres. Tout à coup il apprend que les Gaulois s'approchent, et que les Ardéates consternés délibèrent timidement sur les moyens d'échapper aux périls qui les menacent.

Camille m'avait jamais paru dans leurs assemblées; il v court : « Ardéates, dit-il, autrefois » mes amis, aujourd'hui mes concitoyens, ne

» croyez pas que j'aie oublié la loi qui m'exile;

» mais, dans un si grand danger, chacun peut et

» doit contribuer au salut public. Je ne saurais

» mieux vous prouver na reconnaissance qu'en

» combattant pour vous. La fortune ne m'a trahi

» que pendant la paix; pendant la guerre, elle a

» toujours couronné mes armes. Accordez quel
» que confiance à mes conseils; profitet de l'oc
» casion qui se présente pour prouver votre ami
» tié aux Romains, et pour acquérir une gloire

» immortelle.

» Les Gaulois s'avancent : croyez-moi, ces » hommes sont plus effrayans par leur haute sta-» ture que redoutables par leur courage. Ce n'est » point eux, c'est la fortune qui nous a vaincus. » Qu'ont-ils fait depuis la bataille d'Allia? Ils se » sont emparé d'une ville déserte; ils ont mas-» sacré des vieillards sans défense, et quelques » soldats romains ont suffi pour les chasser du » Capitole. A présent ils se dispersent dans les » campagnes comme des animaux voraces, sans » ordre, sans discipline, sans gardes. Ils consa-» crent le jour au pillage et la muit à la débauche. » Ne souffrez pas que toute l'Italie perde son nom, » et prenne honteusement celui de Gaule. Saisis-» sez vos armes cette nuit, et suivez-moi. Je vous o promets, non un combat, mais un carnage cer-» tain. Si je ne vous livre pas les Gaulois comme 15 TOME 4.

» des victimes, je consens qu'Ardée me chasse

» comme Rome m'a banni. »

sur les Gau.

sa victoire; Les Ardéates, entraînés par ces nobles paroles, se confient à son génie et exécutent ses conseils. Camille, avant fait reconnaître les ennemis qui campaient en désordre, les surprendau milieu de la nuit, les effraie par de grands cris et par le son des trompettes, et les égorge à demi-endormis. Ceux qui cherchaient à se sauver à Antium furent poursuivis et taillés en pièces.

Dans ce même temps les Toscans voulurent perfidement profiter de la chute de Rome pour at. taquer Véies; mais les Romains retirés dans cette ville les battirent et en firent un grand carnage.

Le siége du Capitole continuait cependant toujours, et ses braves défenseurs étonnaient fréquemment leurs ennemis par des traits d'une rare intrépidité. Un jour Caïus Fabius Dorso, voulant accomplir un sacrifice imposé par un ancien usage à sa famille, descend du Capitole, portant les vases sacrés, traverse le camp ennemi, accomplit son vœu sur le mont Quirinal, et retourne à son poste avec une gravité si imposante que les Gaulois, soit par respect religieux, soitpar admiration pour sa témérité, n'opposèrent aucun obstacle à sa marche.

La victoire de Camille avait fait renaître l'espoir et le courage dans le cœur des Romains qui habitaient Véies et les villes voisines. Ils s'arment

tous, se rassemblent et défèrent à Camille le commandement de leurs forces. Ce généreux guerrier, fidèle aux lois de sa patrie, même après sa ruine, refuse l'autorité qu'on lui accorde tant qu'elle ne sera pas confirmée par le sénat.

Pontius Cominius, jeune soldat chargé des dé- Dévonepêches de l'armée, descend le Tibre sur une écorce Pontius Code liége, franchit, à la faveur de la nuit, le rocher. du Capitole, apprend la victoire de Camille au sé- Dictature nat qui le nomme dictateur, et revient à Véies avec la même audace et le même succès.

Les traces des pas de cet intrépide jeune homme Le Capitole furent aperçues par les Gaulois, et leur apprirent oies secrées. que ce rocher n'était pas impraticable comme ils le croyaient. Au milieu d'une nuit profonde, ils veulent profiter de cette découverte; s'accrochant aux herbes et aux broussailles, ils parviennent au pied des murs, et, se soutenant mutuellement, échappent par leur silence à la vigilance des sentinelles, et même à celle des chiens fidèles. Les Romains, dépourvus de vivres, n'avaient point osé, par respect pour Junon, se nourrir des oies qui lui étaient consacrées. Ce scrupule religieux sauva Rome.

A l'approche de l'ennemi, les oies effrayées jettent des cris et battent des aîles. Marcus Manlius, consulaire, réveillé par ce bruit, sonne l'alarme, et, en attendant que les troupes soient armées, il court rapidement à la muraille et renverse dans le précipice un barbare qui embrassait déjà les créneaux. Su chute entraîne plusieurs de ses compagnons; les Romains arrivent en foule, culbutent les assaillans et sauvent ainsi le Capitole.

Manlius fut comblé d'honneurs et d'éloges; au milieu d'une affreuse disette, chacun lui céda une portion considérable de ses vivres : un décret condamna tous les sentinelles à la mort; mais la clémence adoucit l'arrêt, et le trépas seul du commandant de la garde expia la négligence de tous. Camille, nommé dictateur, grossissait journellement ses forces, détruisait tous les détachemens ennemis, occupait les environs de Rome, fermait tous les passages, et affamait ainsi l'armée gauloise que désolait en même temps une peste cruelle.

On ignorait au Capitole les progrès de Camille, et la garnison était épuisée par le manque absolu de subsistances. Cependant, pour déguiser sa détresse, elle jetait de temps en temps des pains dans

Également fatigués, les assiégeans et les assiégés avaient conclu une trève; mais enfin les soldats romains, succombant au besoin, forcerent le sénat à capituler. Sulpicius, tribun militaire, chargé de Pleins pouvoirs, eut une entrevue avec Brennus, et l'on y convint que les Romains payeraientul ribut de mille livres d'or, et que les Gaulois éva Le traité conclu, on commençait à peser l'or; le cueraient le pays.

perfide Gaulois employasans pudeur de faux poids: le tribun se plaignait vivement de cette fraude; Brennus alors, posant sa lourde épée dans la balance, lui dit avec une raillerie amère : Malheur aux vainous!

Dans cet instant Camille, dont l'armée s'était approchée de Rome, s'avance, suivi de ses principaux officiers; on lui rend compte de la négociation, de l'artifice et de l'insolence du Gaulois : « Romains, dit Camille, remportez votre or; et » vous, Gaulois, vos balances: ce n'est qu'avec » le fer que nous recouvrerons notre liberté. ». Brennus, surpris de sa fierté, kui reproche de rompre un traité conclu : « Tout traité conclu sans la » participation du dictateur, répond Camille, est » nul. Gaulois, je déclare la trève rompue, pré-» parez-vous au combat! »

Terminant la conférence par ces mots, il retourne à ses troupes, les range en bataille avec habileté sur les débris de Rome, et leur rappelle qu'ils combattent pour tout ce qu'ils ont de plus cher et de plus sacré, leurs dieux, leur patrie, leurs foyers et leur liberté.

Les Gaulois prennent les armes; la fureur les guide; le génie conduit les Romains. La fortune des Gaulois avait changé: malgré leur opiniâtre résistance, les Gaulois furent vaincus et mis en déroute. Camille, ardent à la poursuite, les atteignit à huit milles de Rome, les désit complétement, et pilla leur camp.

La fuite ne put les dérober à la vengeance du vainqueur; on les passa tous au fil de l'épée, et il n'en resta pas un seul qui pût porter dans les Gaules la nouvelle de leur défaite.

Delivranco de Rome.

Ainsi Rome, envahie depuis sept mois, se vit délivrée aussi rapidement qu'elle avait été conquise.

Les vainqueurs des Gaulois et les défenseurs du Capitole, réunis, mélèrent leurs larmes et leur joie sur les débris de leurs temples, sur les tombeaux de leurs pères; et Camille reçut les honneurs du triomphe, au milieu des ruines d'une ville dont il devint le second fondateur.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

Proposition destribuns.-Reconstruction de Rome.-Dictature de Camille. - Sa victoire sur les Eques, les Etruriens et les Volsques. -Conspiration de Manlius. - Son jugement. - Sa condamnation et sa mort, -- Victoire de Camille sur les Volsques. -- I) ictature de Quintius Cincinnatus. - Nomination de consuls plébéiens proposée. - Dictature de Manlius Capitolinus. - Guerre avec les Gaulois. — Dictature de Camille. —Sa victoire sur les Gaulois. —Nomination de consuls plébéiens décrétée. - Création de préteurs. -Peste à Rome.-Mort de Camille. - Dévoucment de Marcius Curtius, - Victoire du dictateur Claudius Crassinus sur les Herniques -Nouvelle guerre avec les Gaulois. - Défi d'un géant Gaulois tué par Titus Manhus, - Dictature de Marcus Rutilus, plébéien. — Combat d'un Gaulois et du tribun Valérius surnommé Corvus. — Alliance avec Carthage.—Guerre avec les Samnites. -Victoire du consul Valérius près de Capouc. - Imprudence du consul Cornélius — Courage de Décius. — Victoire de Cornélius. - Rébellion dans l'armée. - Paix avec les Samnites. - Vision des consuls Manlius Torquatus et Décius. - Dévouement de Décius. - Sa mort. - Sévérité de Manlius envers son fils.'- Dictature de Publius Philo, plébéien .- Condamnation et mort de soixante-dix Romaines. - Prise de Palépolis, aujourd'hui Naples. - Piété filiale de Papirius. - Dictature du Papirius Cursor. - Sa sévérité pour la discipline militaire. - Nouvelle guerre avec les Samnites. - Stratagème de Pontius, général de Samnites. - Les fourches caudines. - Défaite des Romains, - Humiliation des consuls et de l'armée. - Nouvelle guerre avec les Samnites. — La via appia établie par le dictateur Junius Babulus. - Victoires des dictateurs Papirius et Valérius. Maximus, sur les Etrusques. - Guerre avec les Tarentins. — Invasion de Pyrrhus. — Bataille d'Héraclée. — Défaite des Romains. - Ambassade de Cynéas à Rome. - Ambassade de Fabricius. - Son désintéressement et son intrépidité. -

Bataille d'Asculum aujourd'hui Ascoli.—Trahison du médecin de Pyrrhus.—Magnanimité de Fabricius.—Mort du médecin de Pyrrhus.—Evacuation de l'Italie par Pyrrhus.—Retour de Pyrrhus en Italie.—Bataille de Bénévent.—Victoire des Romains.—Fuite de Pyrrhus.—Siège et prise de Tarente par les Romains.—Première monnaic d'argent à Rome.—Domination de la république sur toute l'Italie.—Jalousie et haine de Carthage contre Rome.

rêts de la république, et ne pensaient qu'à augmenter leur crédit en favorisant les passions du peuple. Ils renouvelèrent leurs intrigues, afin d'obtenir que la moitié des citoyens et du sénat fût transportée à Véies. Camille s'opposa fortement à ce projet: « Romains, dit-il, les dissensions qu'excite » l'esprit factieux de vos tribuns me sont devenues » si insupportables, que ce qui me consolait dans » mon exil, c'était de me voir éloigné d'eux. Je » n'ai pas changé d'opinion, et je vivrais dans la » retraite et dans le silence, si l'intérêt de mon » pays ne me forçait à revenir parmi vous et à » prendre la parole. Quels funestes conseils vous

Proposition Les tribuns oubliaient sans cesse les grands inté-

» qui vous ont seuls défendus et sauvés. Rappelez » vous votre propre histoire et celle de vos aïeux,

» donnent vos tribuns! ils veulent vous faire ab-» jurer votre amour pour votre patrie; ils vous » demandent d'abandonner votre ville natale; ils » vous exhortent à outrager les dieux, ces dieux

» et vous serez convaincus que tout nous a réussi

» tant que nous avons été fidèles à leur culte. » Leur volonté seule a bâti Rome; elle s'est accrue » sous leurs auspices; il n'est pas un jour dans » l'année, pas un lieu dans la ville, qui ne leur » soit consacré par quelque cérémonie. Pouvez-» vous transporter dans une autre cité tout ce que » cette ville a de divin? Aurez-vous la lâcheté de » fuir vos temples, au lieu d'imiter le courage » de ce Fabius qui traversa l'armée gauloise pour » remplir ses sermens au pied de nos autels? » Vous trouverez, dit-on, l'abondance dans » Véies; ainsi, pour un vil intérêt, vous allez » devenir Véiens et prendre le nom des vaincus? » Souffrirez-vous encore que les Eques et les » Volsques vous remplacent ici, et prennent le » titre glorieux de Romains? Ne vaut-il pas mieux » habiter des cabanes près de vos pénates, que » de vous condamner vous-mêmes à l'exil? Je » veux croire qu'ailleurs vous porterez votre vertu » et votre bravoure; mais y porterez-vous la pro-» tection des dieux qui ont fait tant de magnifi-» ques promesses à la ville de Rome? C'est ici » qu'une tête humaine, trouvée dans les fonde-» mens du Capitole, a prédit que cette ville serait » la capitale du monde. C'est ici qu'on garde le » bouclier descendu du ciel et le feu éternel de » Vesta, présage de l'éternité de Rome. C'est de » ce territoire sacré que la déité de la jeunesse et » le dieu Terme ont refusé de sortir, pour prou-

- » ver qu'ils y fixaient le siège d'un empire sans
- » fin! En un mot, c'est à Rome, et à Rome seule,
- » que les oracles ont attaché votre bonheur, votre
- » puissance et votre gloire. »

Ces paroles religieuses touchaient le peuple; cependant il se montrait encore incertain, lorsqu'un centurion qui commandait la garde, passant par hasard dans cet instant sur la place publique, cria au porte-enseigne de s'arrêter là et d'y planter son drapeau; car, ajouta-t-il, c'est ici que nous devons rester! Cette parole, prononcée fortuitement, fit plus d'impression que l'éloquence de Camille. Le sénat et le peuple s'écrièrent: Nous acceptons l'augure! et l'on ne pensa plus à Véies,

Camille, qui regardait la religion comme l'appui le plus utile pour la politique chez un peuple superstitieux, voulut faire expier la faute qu'on avait commise long-temps avant l'irruption des Gaulois en négligeant l'avis d'un citoyen nommé Céditius, qui assurait avoir entendu une voix divine annonçant l'arrivée des barbares; et l'on érigea un temple au dieu Aius Locutius. « Ce dieu, dit » Cicéron (philosophe quoiqu'augure), ce dieu » parlait quand il était inconnu; depuis qu'il est » célèbre etqu'il a un temple, il est devenu muet.

Les mêmes motifs de religion firent établir une procession annuelle où l'on portait une oie; et le souvenir de la délivrance du Capitole fit accorder une pension aux oies sacrées.

Camille avait gagné sa cause, mais perdu sa po-Reconpularité: cependant le peuple, décidé à rester à Rome. Rome, travailla avec ardeur à la rebâtir; mais on ne mit aucune régularité daus ces travaux, et on ne prit aucune précaution pour l'écoulement des eaux, ce qui rendit l'air plus malsain et les contagions plus fréquentes.

Les Eques, les Etruriens et les Volsques ayant Dictature repris les armes, Camille, élu de nouveau dicta- Savictoire. teur, marcha contre eux avec Servilius Ahala qu'il avait nommé général de la cavalerie : il les défit et les soumit à la république.

L'accroissement de la population fit augmenter le nombre des tribus, que l'on porta de vingt et un à vingt-cinq. Tandis que Camille se signalait con pirachaque jour par de nouveaux efforts et par de nou-lius. veaux succès, Manlius, désenseur du Capitole, sier de cet exploit, jaloux de la gloire du dictateur, et irrité contre le sénat qui, selon lui, ne récompensait pas assez ses services, se forma par ses libéralités un grand parti dans le peuple, et conçut le projet et l'espoir de renverser le gouvernement. Il se donnait trop de complices pour que son secret fùt gardé. Le sénat, informé de la conspiration, et alarmé en même temps par le bruit de la révolte des Volsques, confia la dictature à Cornélius Cossus qui choisit pour général de cavalerie Quintius Capitolinus.

Le dictateur, après avoir vaincu les ennemis et jugement.

reçu les honneurs du triomphe, cita Manlius en jugement, et le fit arrêter: mais le peuple, qui le regardait comme son sauveur et son appui, s'émut tout entier en sa faveur, prit le deuil comme dans les calamités publiques, et soutint l'accusé si obstinément, malgré la faiblesse de sa défense et la force de l'accusation, qu'il fut absous et remis en liberté.

Ce succès accrut son audace; il conspira plus ouvertement, persuadé que désormais il pouvait braver toute loi et toute autorité; mais Camille, toujours destiné à sauver Rome, étant sur ces entrefaites nommé tribun militaire, fait de nouveau citer le conspirateur à son tribunal. L'aspect du Capitole, qu'on voyait de la place du jugement, était d'un grand secours pour l'accusé. Son éloquence en tira parti : au lieu de réfuter les argumens de son accusateur, il excitait les passions des assistans, et demandait, en versant des larmes, si les Romains voulaient abattre sa tête à la vue du Capitole que son bras avait sauvé. Le peuple, qui se laisse plus entraîner par ses sentimens que diriger par sa raison, s'agitait et paraissait prêt à délivrer encore le coupable; mais Camille, qui s'en apercut, le fit transporter au bois de Petelin, loin des murs sacrés qui ne le protégèrent plus alors, comme il les avait autrefois défendus. Là il fut

Sa condora. condamné et précipité du haut de la roche Tarpéienne. Le même arrêt, pour flétrir sa mémoire, défendit à tous les Manlius de porter le prénom de Marcus.

Après cet acte de sévérité, rigoureux mais né- Victoire cessaire, Camille marcha contre les Volsques ré-surles Volsvoltés. Une maladie l'arrêta dans sa route; son collègue, méprisant ses sages avis, attaqua l'ennemi dans une forte position, et, malgré sa vaillance, fut battu et mis en déroute. Camille, informé de ce désordre, sort de son lit, monte à cheval, raillie les soldats, ranime leur confiance par ses paroles, leur courage par son exemple, rétablit le combat, et remporte la victoire.

La trop grande inégalité des rangs et des fortunes était un germe de dissensions que Rome voyait toujours se renouveler. Les pauvres, opprimés par l'usure, y causèrent de nouveaux troubles. Les Prénestins, peuple latin, profitant de cette discorde, firent des courses jusqu'aux portes de la ville.

Contre ces maux intérieurs et extérieurs, le sénat eut recours au remède ordinaire.

Quintius Cincinnatus, nommé à la dictature, Dictature contint les factieux, leva une armée, vainquit les Cincinnaennemis, leur prit huit villes, força Préneste à se rendre, emporta hors de ses murs la statue de Jupiter Imperator, qu'il déposa au Capitole; et, après ces rapides succès, il abdiqua.

On remarque avec étonnement l'influence des tion de cost femmes sur un peuple aussi grave et aussi belli- poste,

queux que le peuple romain. Elles contribuèrent dans tous les temps aux grands changemens arrivés dans le gouvernement de Rome. Les Sabine lui donnèrent la paix et deux rois; Lucrèce lui fit abolir la royauté; Virginie fut la cause de la destruction des décemvirs; Véturie sauva Rome des vengeances de Coriolan. Nous allons voir une femme terminer la longue lutte des patriciens contre les plébéiens; et, dans la suite, Octavie et Cléopâtre, armant Auguste contre Antoine, auront encore une grande part à la révolution qui changea les destinées du monde, et soumit à un maître les maîtres de la terre.

Fabius Ambustus avait deux filles; l'une mariée à un patricien, et l'autre à un plébéien nommé Licinius Stolo. La femme du dernier, étant un jour chez sa sœur, entendit frapper à la porte avec une force qui l'effraya; sa peur fit rire la patricienne. Bientôt le maître de la maison, qui était consul, entra précédé de ses licteurs, et suivi d'un noble et brillant cortége. Cet éclat, ces honneurs excitèrent la jalousie de la femme de Licinius. Depuis ce moment, tourmentée par cette passion, elle répandit ses larmes dans le sein de son père, et le conjurait de se servir de tout son crédit pour faire disparaître une si humiliante inégalité entre ses. deux filles. Elle employait d'autres moyens et les mêmes efforts pour enflammer l'orgueil de son époux. Elle réussit à toucher l'un et à irriter l'autre.

Tous deux réunis parvinrent à se faire nommer tribuns. Réchaussant alors les anciennes querelles, et haranguant le peuple, tantôt avec adresse, tantôt avec véliémence, ils le portèrent à voter un projet de loi qui ordonna qu'à l'avenir un des deux consuls serait pris parmi les plébéiens.

Cette décision, qui ranimait la haine, excita une grande agitation dans le sénat. Les patriciens s'opposèrent avec opiniâtreté à une innovation qui leur enlevait la plus belle de leurs prérogatives, et détruisait toute distinction entre les deux ordres de l'Etat.

Le sénat ne voulait pas céder ses droits, le peuple persistait dans ses prétentions. Ne pouvant ni vaincre ni s'accorder, on passa cinq années en disputes continuelles, sans créer de consuls, les sénateurs espérant toujours éluder la demande des tribuns du peuple en ne nommant que des tribuns militaires. On crut enfin décider ces différends par le poids et par l'autorité de Camille élu dictateur. Il fit de vains efforts pour apaiser les esprits de la multitude : loin de respecter sa dignité, le peuple en vint aux menaces, et, voyant toutes ses démarches inutiles, il abdiqua.

Manlius Capitolinus, qui lui succéda, suivit Dictature une autre route, et se montra très-populaire. Il Capitolinus nomma général de cavalerie Licinius Stolo. C'était la première fois qu'on voyait un plébéien parvenir à un si baut emploi. Celui-ci, par haine

pour la noblesse, fit rendre un décret qui défendait à tout citoyen de posséder plus de cinq acres de terre; et comme il ne se conforma pas luimême à cette défense, il devint la première victime de sa loi, et fut condamné à une forte amende.

Cuerro avec les Gaulois.

Toutes les concessions faites au peuple irritaient son ardeur au lien de la calmet. La querelle entre les deux ordres devenait plus vive que jamais, lorsque l'on apprit tout à coup que les Gaulois menaçaient la république d'une nouvelle invasion, et s'avançaient le long de l'Adriatique. La peur, plus persuasive que la raison, suspendit les haines. A la nouvelle de l'approche de cet ennemi formidable, tous les citoyens s'enrôlent; les pontifes mêmes prennent les armes, et une loi unanimement approuvée déclare qu'en cas de guerre contre les Gaulois, ni l'âge ni les fonctions ne dispenseront du service militaire.

Dictature Camille.

Camille fut nommé dictateur: en vain voulut-il attester les dicux que son âge et sa santé ne lui permettaient plus de commander, le sénat lui répondit: « Nous n'avons pas besoin de votre bras, » mais de votre tête. » Il obéit et nomma pour lieutenant Quintius Cincinnatus. Ces deux choix présageaient la victoire: Camille la prépare par sa prudence avant de la conquérir par son courage. Il exerce les Romains à espadonner et à se défendre contre les longs sabres de leurs adver-

saires; il donne aux soldats des casques de fer et des boucliers garnis de cuivre. Marchant ensuite au-devant des Gaulois, il les rencontre près de les Gaulois. l'Anio, aujourd'hui le Teverone, les attaque, les bat complètement, les disperse et se rend maître par surprise de la ville de Vélitre.

De retour à Rome, il y trouve le sénat en larmes, le peuple en sédition. On prolonge sa dictature ; il veut opposer la fermeté aux flots de la multisude; elle l'insulte; un édile factioux lève sa main sur le libérateur de Rome; les tribuns ordonnent d'arrêter Camille : le dictateur résiste avec ses licteurs; le peuple se précipite sur lui pour le jeter à bas de son tribunal; enfin Camille, in- Nominavincible contre ses ennemis, mais vaincu par ses suls ploconcitoyens, se retire, entre du sénat, conseillé crétée de sacrifier la vanité à la paix publique; et, d'àprès son avis, on décide qu'il n'y aura plus de tribuns militaires, et qu'on choisira toujours l'un

Ce décret, qui détruisit de fait l'aristocratie à Rome, en ne lui laissant que la puissance des souvenirs, substitua l'avidité des richesses à l'orgueil de la naissance, et sit nattre la corruption, dont la tyrannie est toujours la suite.

des consuls dans l'ordre plébéien.

Ce grand changement eut lieu cent quarantetrois ans après l'établissement du consulat, et vingt-quatre ans depuis l'incendie de Rome. L'égalité qu'il introduisit n'aurait pas été dange-TOME 4. 16

reuse, si un troisième pouvoir, indépendant du peuple et du sénat, les avait balancés et contenus; mais le peuple ayant à la fois le droit de législation et celui d'élection, le patriciat n'était plus qu'un objet d'envie sans autorité, et la force des mœurs retarda seule la décadence de la république.

Cependant Rome, dans les premiers momens, jouit avec plénitude des fruits de cette victoire populaire. La paix revint dans ses murs; le peuple se réconcilia avec la noblesse, et on accomplit le vœu de Camille, en élevant un temple à la Concorde.

Création des préteurs

Le sénat créa un préteur qui devait remplacer dans ses assemblées et dans les comices les consuls en cas d'absence. Il fut chargé de rendre la justice dans la ville; on lui accorda la robe prétexte ou consulaire, la chaise d'ivoire, et six licteurs; une lance et une épée étaient posées à côté de son tribunal. Dans la suite on créa un deuxième préteur pour juger les étrangers et les provinciaux: le premier s'appelait prætor urbanus, le second prætor peregrinus. Les patriciens obtinrent de la bienveillance passagère du peuple que les préteurs ne seraient choisis que dans leur ordre.

Pour solenniser la réconciliation du peuple et du sénat, on ajouta une férie aux trois féries latines, et le peuple consentit qu'on nommât chaque année deux édiles patriciens pour célébrer les jeux. On les nomma édiles curules, parce qu'ils avaient la chaise d'ivoire.

Lorsque Rome se reposait des agitations de la politique, elle se voyait tourmentée par les fléaux 1 Rome. de la nature. La peste la ravagea encore en 390, et luienleva un grandhomme. Camille en mourut. Peu de héros jouirent d'une gloire plus pure et plus brillante. Sa seule faiblesse avait été de former en s'exilant des vœux contre sa patrie.

La contagion dura deux années : la superstition romaine crut qu'on apaiserait les dieux par des jeux de théâtre. On envoya chercher en Étrurie des comédiens qu'on appelait histères: de là est venu le nom d'histrion. Le théâtre, dans sa naissance, n'offrait aux spectateurs que des danses villageoises. La flûte était le seul instrument qui les animait. Un acteur récitait ensuite des vers satiriques et grossiers. Le premier spectacle qu'on vit à Rome eut lieu quarante ans après la mort de Sophocle et d'Euripide.

La comédie ne fit point cesser la peste; le débordement du Tibre vint aggraver les malheurs publics; et comme on se souvint qu'autrefois la peste avait cessé après qu'un dictateur eût attaché un clou à la muraille du temple de Jupiter, le sénat donna la dictature à Manlius Capitolinus, uniquement pour renouveler cette cérémonie puérile. Lorsqu'il se fut acquitté de ce devoir, il abdiqua.

Dans le même temps un gouffre profond s'ouvrit

notono- tout à coup sur la place publique. L'effroi régnait ment de dans la ville: un citoyen, Marcus Curtius, se pré-Marcus Curtius. sente tout armé; il dit que les dieux annonçaient évidemment qu'ils voulaient une victime humaine, et qu'il allait se dévouer pour le salut de sa patrie. Après ces mots, il se précipite dans l'abime, et comme le gouffre se referma, dit-on, peu de temps après, les crédules Romains se persuadèrent qu'ils devaient leur conservation au dévonement de Curtius.

Victoire du dictateur Claudius Crassinus niques.

Les Herniques, croyant la république affaiblie par une si longue contagion, se révoltèrent, prienrles Her-rent les armes, défirent et tuèrent le consul Génutius. Claudius Crassinus, nommé dictateur, le vengea par une victoire complète; mais comme elle n'était remportée que sur des sujets rebelles, il n'obtint que l'ovation au lieu du triomphe.

> Il fallait que le peuple romain fût plus sécond en grands talens que tout autre, pour que sa fortune demeurât si constante, en changeant sans cesse de consuls, de dictateurs et de généraux.

Nouvelle guerre avec

Une nouvelle irruption des Gaulois frappa de os Gaulois, terreur Rome à peine rebâtie. Ils s'avancèrent jusqu'à une lieue de la ville. Quintips Pennus, revêtu de la dictature, et Cornélius Makaginensis, son lieutenant, marchèrent à la rencontre des ennemis.

lins.

Diffi d'un On allait donner le signal du comhat, lorsqu'un Gaugéant gau-lois tué par lois d'une taille gigantesque s'avance et défie le plus Titus Manyaillant des Romains. Le jeune Titus Manlius recoit

la permission de punir son audace. A la vue des deux camps, il perce de sa lance le barbare, lui enlève une chaîne d'or qu'il place à son con, et obtient, des suffrages unanimes de l'armée, le surnom de Torquatus.

Cet exploit, présage de la victoire, redouble l'ardéur des Romains, et intimide les Gaufois. Le dictateur porte le désordre dans leurs rangs, les enfonces et les force à se retirer. Mais, pendant une amée entière, soutenus par les Tiburins et par les Hérniques, ils ravagent le Latina. La fortune de Rome profita de ce malhéur. Leurs brigandages décidèrent les Latins à s'unir plus étroitement aux Romains, et à ne plus former qu'une nation avec eux : ce qui fit porter les tribus au nombre de vingo-sept.

Sons la dictatute de Servilius Ahala, plusieurs révoltes furent réprinées; et son successeur, Sulpicius Petites, délivra Rome de toute crainte par une victoire sanglante remportée sur les Gaulois.

Rome s'accroisseit toujours, quoiqu'elle eut à surmonter des obstacles sans cesse renaissans. Les nations italiennes prévoyaient sa domination, et défendaient pied à pied leur indépendance. Les dottes peuples d'Etrurie réunis se joignirent aux Falisques, et déclarèrent la guerre à la république.

Pour la première fois on vit alors un plébéien, de Marcus Marcus Rutilus, revêtu de la dictature. Il choisit plébéien.

dans le même ordre un général de cavalerie, Plancius Proculus. Les patriciens irrités, sacrifiant le bien public à leur ressentiment, s'efforcèrent vainement de faire manquer les opérations du dictateur; malgré leurs intrigues, il défit les ennemis, mérita et obtint le triomphe.

Le sénat, blessé par ce succès, comme si l'ennemi cût triomphé, viola ses promesses, et fit élire deux consuls patriciens. La discorde reparut dans Rome, et les Étrusques en profitèrent pour renouveler leurs attaques; mais Manlius Torquatus, élu dictateur, les battit et les poursuivit si vivement qu'ils se virent contraints de demander la paix.

Le sénat, revenant à la justice, remplit enfin ses engagemens, et laissa élire un consul plébéien. Malgré cet acte de sagesse, les malheurs occasionnés par l'usure prolongeaient le mécontentement du peuple. Les consuls, pour remédier à ces maux, firent acquitter aux dépens du fisc toutes les dettes des indigens.

Si les patriciens étaient trop orgueilleux, les plébéiens se montraient toujours insatiables. Ils demandèrent qu'on nommât un censeur plebéien. La noblesse s'opposait vivement à cette prétention nouvelle, qui ranimait les anciennes haines. Fabius, élevé à la dictature, ne put arrêter le torrent; et, après de longues contestations, le sénat donna la censure à un plébéien.

Peu de temps après, la guerre se renouvela contre les Gaulois; on la commença avec succès; mais l'un des consuls étant blessé et l'autre malade, on créa un dictateur pour présider les comices, qui élurent consul Furius Camille. Le collègue qu'on lui donna mourut, et ne fut pas remplacé. Camille, exerçant seul l'autorité, marcha contre les Gaulois. Un de leurs guerriers osa encore défier le plus brave des Romains. Un jeune d'un Gautribun, nommé Valérius, accepta comme Manlius lerins surle défi, et combattit avec le même succès. Les vus. Romains, ajoutant toujours le merveilleux au vrai dans le récit de leurs exploits, prétendirent que, pendant le combat, un corbeau, perché sur le casque de Valère, l'avait défendu en effrayant le Gaulois avec son bec et par le mouvement de ses ailes. Ce qui semble certain c'est que, pour donner créance à cette fable, il prit le surnom de Corvus, qu'il transmit à sa postérité.

Camille remporta une victoire sanglante sur les Gaulois; on nomma ensuite Manlius dictateur pour présider les comices, et quoique Valérius Corvus n'eût que vingt-trois ans, on l'élut consul avec Camille.

Le consulat fut paisible; les six peuples du Latium s'étant ensuite révoltés, Camille, nommé de nouveau dictateur, les fit rentrer dans le devoir.

Les progrès de la puissance de Rome étendaient

Allianco avec Carthage. sa renommée comme ses possessions. En 405, Carthage rechercha son alliance et conclut un traité ayec elle.

Guerre avec lesSamnites

La république avait soumis les Latins, les Volsques, les Eques, les Rutules, les Herniques, les Aruntiens, une partie de l'Étrurie et du pays des Sabins. Vengée de l'invasion des Gaulois, elle se voyait élevée à un assez haut degré de puissance, lorsqu'elle eut à soutenir une nouvelle guerre contre les Samnites, les plus opiniâtres ennemis qu'elle ent encore rencontrés. Cette guerre célèbre, qui dura un demi-siècle, et valut trente triomphes aux généraux romains, commença l'au da monde 3660, trois, cent trente-quatre ans avant, Jésus-Christ, quatre, cent dix depuis la fondation de Roma, et quatorze ans avant, la conquête de l'Asie par Alexandre.

Les Samnites, Salins d'origine, occupaient la partie de l'Italie appelée aujourd'hui, l'Abruzze, Rome en avait été long-temps séparée par les peuples qu'elle venait enfin de subjuguer. Les Picentins, les Vestins, les Marucciens, les Marses, les Hirpins, les Pellignes vivaient sous, leur dépendance. Les Samnites se montraient aussi, belliqueux que les Romains: dhez eux l'amour et l'hymen couronnaient la gloire, et le plus brave avait le droit de choisir la plus belle pour son épouse.

Le peuple samnite attaqua les Sidicins; ceux-ci, malgré le secours des Campaniens, furent battus.

Capoue, menacée par le vainqueur, implora le secours de Rome.

Nous avons déjà remurqué que, dans ces anciens temps, le sénatromain, religieux observateur des traités, n'entroprenait jamais de guerres injustes, mais qu'une sois attaqué il se montrait excessif dans ses vengoances. Un traité d'alliance existait, alors entre lui et les Samnites, et le sénat répondit aux ambassadeurs de Capous qu'il lui était impossible de la défendre contre un allié.

Les Campaniens, convainces qu'ils ne pouvaient plus conserver leur indépendance, et préférent le joug des Romains à celui des Samnites, déclarèrent solennellement qu'ils se dennaient à Rome. Le sénut informa de cette nouvelle le gouvernement des Samnites, et leur fit dire que, la Campanie étant devenue une possession romaine, il les invitait à no la plus traiter en ennemie, mais on alliée Ce message excitala fureur des Sammites, qui rompirent avec les Romains, et exercèrent d'affreux ravages dans la Campanie.

Les deux consuls, Valérius et Cornélius, mar- Victoire chèrent contre eux à la tête de deux armées. Valé- valérius rius livra bataille près de Capone.

Jamais les Romains n'avaient trouvé d'adversaires plus brayes et plus dignes d'ear. La victoire resta long-temps indécise; cette résistance changea enfin l'ardeur des Romains en furie; ils se précipitèrent tous sur les ennemis, enfoncèrent leurs rangs et les mirent en fuite. Tite-Live, adoptant tout ce qui pouvait flatter la vanité romaine, raconte qu'après le combat un guerrier de cette nation, montrant aux prisonniers samnites son étonnement de ce qu'avec tant de valeur ils s'étaient laissé vaincre, ceux-ci répondirent qu'ils avaient été vaincus moins par les armes que par les regards des Romains, et qu'ils n'avaient pu soutenir la flamme qui semblait sortir de leurs yeux.

Imprudence du consul Cornélius.

Courage de Décius.

L'autre consul, Cornélius, portant ses forces sur le territoire de Samnium, s'engagea imprudemment dans un défilé où il se vit au moment d'être détruit: mais un brave tribun, nommé Décius, s'emparant avec un corps d'élite d'une hauteur qui dominait le défilé, attira sur lui seul toutes les forces des ennemis, et donna au consul le temps de se dégager. Après ce succès obtenu, Décius descendit intrépidement de son poste, chargea les ennemis, traversa leurs légions et rejoignit l'armée romaine, qui pleurait sa perte et le croyait victime de son dévouement.

Cornélias.

vietoire do . Cornélius marcha ensuite contre les Samnites, les défit et en tua trente mille. On décerna le triomphe aux deux consuls, et Décius partagea leur gloire.

Rébellion

Une partie de l'armée romaine passa l'hiver à Gapoue. Les soldats, séduits par la douceur du climat, et tentés par les richesses de la ville, formèrent le projet de s'emparer du pays et de s'y

rendre indépendans de Rome. Le jour de l'exécution du complot était déjà fixé, lorsqu'il fut découvert. On donna l'ordre de changer les garnisons: les troupes, pour ne point se livrer au châtiment qu'elles méritaient, se revoltèrent ouvertement, et forcèrent un ancien consulaire, Titus Quintus, de quitter la campagne où il vivait, et de se mettre à leur tête. Ils s'avancèrent ensuite vers Rome.

Valérius Corvus, nommé dictateur par le sénat, conduisit contre les rebelles une armée qui leur était fort supérieure en nombre : mais préférant la douceur à la force, il négocia au lieu de combattre. Titus Quintus seconda ses efforts. Leur modération et leur éloquence firent rentrer les révoltés dans le devoir; le grand nombre des coupables assura leur impunité, et l'union fut rétablie par une amnistie générale.

On ne s'occupa plus que de la guerre contre Paix les Samnites, et on la poussa si vivement qu'ils 6 amnites. demandèrent et obtinrent la paix. En signant ce traité, les Samnites écrivirent à Rome pour demander qu'on défendit aux Latins et aux Campaniens de secourir les Sidicins. Le sénat donna une réponse équivoque; elle satisfit les Samnites, et mécontenta les Latins et les Campaniens qui se révoltèrent. Manlius Torquatus et Décius Mus, consuls, commandaient l'armée qu'on envoya contre eux.

Vision Torquatu:

Le peuple était inquiet du succès de cette guerre; les pronostics semblaient fâcheux; les auspices se montraient défavorables. On raconte que les conot Decius. suls avaient tous deux vir au milieu de la nuit un spectre effrayant qui les avertit qu'un générali romain et un général latin devaient périr cette année, et que les dieux accorderaient la victoire à l'armée dont le chef se dévouerait pour elle.

> Les consuls, troublés par cette apparation, convincent, dit-on, mutuellement que celui des deux qui verrait l'ennemi triompher de ses efforts se sacrifierait' au salut public.

> Les armées se rencontrèrent bientôt et se hyrèrent bataille. Les Latins, confondus depuis longtempsavec les Rumains, étaient armés comme eux et suivaient les mêmes réglemens militaires. On voyait des deux côtés le même courage, la même tactique, la même expérience : c'était Rome qui se battait contre Rome, et les plus liardis pouvaient douter du succès:

ment de Dé-

Manlius eut d'abord quelque avantage; minis les Latins sirent plier l'ailè commandée par son collègue. Décius alors, fidèle à son vœu, se décide à l'accomplir. Appelant à haute voix le pontife Valerius: « Nous avons besoin, dit-il, du secours n' des dieux; dictez-moi ce que je dois faire et les » paroles qu'il faut que je prononce en me dé-» vouant pour les légions. »

Le pontife lui ordonne de se revêtir d'une robe

bordée de pourpre, de se couvrir la tête d'un voile, de tenir sa main droite élevée sur sa robe, de placer un javelot sous ses pieds et de prononcer ces paroles: « Jupiter, Mars notre père, Quiri-» pus, Bellope, dieux Lares; divinités qui aver » un pouvoir spécial sur nous et sur nos ennemis, » dieux mânes! je vous invoque avec confiance. » Je vous supplie de donner au peuple romain le » courage et la victoire, et de répandre parmi ses » ennemis l'éponyante et la mort. Conformément » à cette prière, je me dévoue pour la républi-» que, pour l'armée, pour nos alliés, et je dévoye » avec moi aux dieux mânes et à la terre les le-» gions ennemies et leurs troupes auxilieires. »

Après avoir prononcé cette imprécation, il prend ses armes, s'élance sur son cheval, et se précipite au milieu des ennemis.

Sa vue menacante, son ardeur hésoïque, son voile, ses armes, son intrépidité répandaient en lui quelque chose de divin. Les deux armées, saisies d'étonnement, le regardaient comme un envoyé des dieux, détournant leur colère du camp romain, et la versant sur celui de leurs adversaires. La terreur volait devant lui; les Latins effrayés tombaient sous ses coups comme frappés de la foudre. Les plus éloignés lui lançaient des traits; et sa mort. lorsque, percée de toutes parts, cette noble victime tomba expirante sur la terre, le désordre se mit dans les légions latines; et les Romains, con-

vaincus que les dieux combattraient dorénavanz pour eux, sentirent redoublér leur ardeur, et se précipitèrent en masse contre les ennemis. Ceuxci résistèrent long-temps; mais enfin, après un horrible carnage qui en détruisit les trois quarts, ils prirent la fuite.

Malgré leur superstition, les Romains jugèrent équitablement les deux consuls; ils attribuèrent leur triomphe, autant à l'habileté de l'un qu'au dévouement de l'autre; et même la plupart des historiens disent que, de quelque côté que se fût trouvé Manlius, son talent et son courage auraient décidé la victoire.

Si le consul mérita de justes hommages pour sa

valeur, il s'acquit une funeste immortalité par sa rigueur barbare. Depuis que Camille avait rétabli do Manlius la discipline dans l'armée romaine, il était défendu, sous peine de la vie, de combattre sans en avoir recu l'ordre. Avant la bataille, le jeune Manlius, fils du consul, marchant à la tête de sa légion, se vit provoqué en combat singulier par Métius, chef des Tusculans. Rebelle à la loi pour obéir à l'honneur, il accepte le défi, attaque, perce, terrasse et tue son adversaire. Fier de sa victoire, il court près de son père, dans l'espoir de voir ses éloges et ses embrassemens récompenser son triomphe; mais le consul, le fixant d'un œil sévère: « Vous avez combattu, lui dit-il, sans » ordre, et vous avez donné l'exemple de la dés-

- » obéissance: vous m'êtes bien cher, mais ma pa-
- » trie me l'est encore plus; son salut dépend de
- » la discipline ; je dois la maintenir, et faire exécu.
- » ter les lois que vous avez violées. A quels mal-
- » heurs me réduisez-vous; je dois oublier les de-
- » voirs de père ou ceux de juge; mais Rome doit
- » l'emporter! Donnons tous deux un grand
- » exemple de fermeté; moi, en vous condamnant
- » à la mort; et vous, en mourant avec autant de
- » courage que vous avez combattu. »

Après avoir prononcé ces mots, il lui donna une couronne, noble prix de sa valeur, et lui fit trancher la tête en présence de l'armée qui vit ce supplice avec horreur. La postérité tacha du nom de *Manliana* tous les arrêts qu'on trouvait trop durs ou trop injustes.

Manlius, plus citoyen que père, et dont le cœur ouvert à la gloire seule était fermé pour la nature, accepta les honneurs du triomphe, dont son deuil n'aurait pas dû lui permettre de jouir. Les sénateurs, endurcis par l'âge, et les partisans des maximes rigides, allèrent, selon l'usage, audevant de lui; la jeunesse, plus sensible, ne parut point dans le cortége.

La paix suivit la défaite des Latins. Peu de temps après ils se révoltèrent encore, et furent de nouveau vaincus par les consuls Émilius et Publius. Ce dernier mérita et obtint seul les honneurs du triomphe. Émilius en devint jaloux; leur

discorde sit décider la nomination d'un dicta-Dictature teur. Émilius, chargé de le choisir, surprit étrangement le sénat qui le haïssait; il donna la dictature à ce même collègue objet de sa jalousie, à Publins Philo. Son mérite à ses veux fut d'être de l'ordre plébéien. Publius choisit aussi dans son ordre son lieutenant Junius Brutus.

> La nomination d'un diotateur plébéien était la plus forte atteinte gu'on cût portée jusque là à l'autorité du sénat. Ce corps en redoutait avec raison les conséquences. Le nouveau dictateur fit adopter trois lois très-démocratiques. La première dit que les patriciens seraient, comme les plébéiens, soumis aux décrets du peuple; deuxième, que les décisions des comices assemblés en centuries, après avoir été approuvées par le sénat, seraient présentées à l'approbation du peuple; et la troisième, que la gensure serait exercée par les pléhéiens comme par les patriciens.

Dans ce même temps les Romains se virent obligés de prendre les armes pour réprimer les révoltes d'Antium et de quelques autres peuples. Sous le consulat de Furius et de Moelius, en brûla vive, à Rome, la vestale Minucia, coupable d'impureté. L'exécution eut lieu dans un chemp qui prit le nom de Scélérat, parce qu'on y mettait à mort les personnes convaincues d'inceste.

Publius Philo, après sa dictature, obtint la

E

préture, charge jusque là réservée aux seuls patriciens. Ainsi toute barrière réelle cessa d'exister entre eux et les plébéiens. Il n'y eut plus qu'une distinction de corps entre le sénat et le peuple; ce fut une séparation d'autorité: mais la différence de naissance ne resta que dans l'opinion.

La vertu des dames Romaines, si vantée dans Condamns les premiers temps de la république, fut ternie, de 170 Rol'an 422 de Rome, par une horrible accusation. Cent soixante-dix d'entre elles furent convaincues d'empoisonnement et condamnées à mort. Cette contagion morale paraissait un fléau aussi redoutable que la peste; la superstition y appliqua le même remède, et Quintius Varus, nommé dictateur, attacha un clou au temple de Jupiter.

Pendant quelque temps les armes romaines ne furent employées qu'à punir les Aruntiens et les Privernates de leurs hostilités et de leurs pillages. La révolte de Palépolis eut des suites plus importantes. Les habitans de cette ville, qu'on ap-de Palepons pelle Naples aujourd'hui, loin d'être découragés Naples par les victoires des Romains, crurent, à l'instigation des Samnites et avec l'appui des Tarentins, qu'ils pouvaient attaquer Rome que ravageait alors la peste. Ils savaient d'ailleurs que ses armées étaient occupées à réprimer quelques rébellions dans les pays de Cumes et de Falérie. Les Romains se vengèrent de cette injuste agression par une victoire, et s'emparèrent de Palépolis. Les Tarentins,

secourus secrètement par les Samnites, contintièrent seuls la guerre.

Picté filiale de Papirius.

L'an 424 de Rome, un crime particulier, qui excita un grand scandale, produisit dans la législation un changement très-favorable au peuple. L'usure exerçait toujours sa tyrannie à Rome, et les malheureux débiteurs se voyaient livrés sans défense à la cruauté de leurs avides créanciers. Un jeune citoyen, nommé Papirius, désespéré de voir son père opprimé par Publius, le plus impitoyable des usuriers, se condamna volontairement à la servitude, et se livra au créancier pour délivrer l'auteur de ses jours de la persécution qu'il éprouvait. Publius, loin d'être touché de ce dévouement, accabla d'outrages son jeune esclave, et le fit fouetter avec inhumanité. Papirius, s'échappant de ses mains, invoqua le secours du peuple, dont il excitait à la fois la pitié et l'indignation en lui montrant son corps déchiré. Les centuries rassemblées rendirent deux lois qu'approuva le sénat : l'une déclarait que l'on ne pouvait engager aux créanciers que les biens et non la personne du débiteur; et l'autre défendait de frapper de verges tout citoyen qui ne serait pas convaincu d'un crime. Ainsi le malheur d'un particulier tourna au profit du bonheur public, et la cruauté d'un usurier ouvrit les prisons à tous ceux que l'usure y renfermait. C'est presque toujours l'injustice publique ou privée qui fait faire les plus

grands pas à la liberté, et l'indépendance dut souvent sa naissance à la tyrannie.

Les Samnites, dont les forces étaient réparées, Dictature ne tardèrent pas à reprendre les armes, et à se cursor. ioindre ouvertement aux Vestins et aux Tarentins contre Rome. Tandis que Brutus Scéva battait les Vestins, Furius Camille, son collègue, tombé malade dans le pays des Samnites, nomma dictateur Papirius Cursor. Le nouveau dictateur, sa sévérite religieux comme l'étaient alors tous les Romains, sipline mine voulut pas combattre avant d'aller, suivant l'usage, prendre les auspices à Rome. Il laissa l'armée aux ordres de Fabius Rullianus qu'il venait de nommer son lieutenant; et, quoiqu'on fût en vue des Samnites, il lui défendit de sortir de ses retranchemens et de livrer bataille, quand même il y serait provoqué par l'ennemi.

Après son départ, Fabius, apprenant que les Samnites occupaient une mauvaise position et se gardaient avec négligence, sort de son camp, les attaque, les met en fuite, et en fait un grand carnage. Le dictateur, à son retour, ne trouve plus d'ennemis, et ne voit que le vainqueur coupable. Sans égard pour le succès, il condamne Fabius à la mort.

L'armée, complice de la victoire, se révolta contre l'arrêt, et força le dictateur à en suspendre l'exécution. Papirius se plaignit vivement devant le sénat et devant le peuple de la violation des lois

militaires: il les pressait de ne pas donner un exemple dangereux, en laissant impunie une telle infraction de la discipline. Le sénat et les tribuns du peuple, trouvant qu'après un si grand succès la sévérité ressemblait à l'ingratitude, déclarèrent l'accusé innocent et même louable.

L'extrême rigueur de Papirius lui avait tellement fait perdre l'affection des soldats, qu'il se vit au moment d'être abandonné par eux, et de céder la victoire aux ennemis. Mais, se relâchant peu à peu de sa sévérité, il regagna l'esprit des troupes, et, sûr de leur affection, il attaqua, battit les Samnites, et les contraignit à demander la paix.

Les guerres ordinaires se terminent par des guerre avec les Sammites traités; mais la paix n'est jamais qu'une trève entre deux peuples animés de profonds ressentimens. Les Samnites ne se reposaient que pour panser leurs blessures. Ils réunirent bientôt toutes leurs forces, et rentrèrent dans l'arène des combats avec le courage du désespoir.

> La fortune de Rome triompha de leurs efforts. Cornéhus Arvina, dictateur, marcha contre eux. et, après une bataille disputée avec acharnement, il en fit un si horrible carnage que, perdant toute espérance, et redoutant la vengeance du vainqueur s'ils continuaient de résister, ils se soumirent, envoyèrent à Rome tout le butin qu'ils avaient fait depuis vingt ans, tous les prisonniers tombés en

leur pouvoir, et, pour comble d'humiliation, livrèrent le corps même de leur général qui s'était tué de chagrin, parce qu'il avait conseillé cette guerre désastreuse; ils ne demandèrent d'autre grâce que la cessation des hostilités. L'abaissement encourage l'orgueil plus qu'il ne le fléchit, et ce n'est pas en montrant sa faiblesse qu'on sauve son pays. Le sénat reçut les prisonniers, accepta les dons, et refusa la paix. Cette injuste dureté coûta cher aux Romains, et leur attira bientôt une grande honte et un grand désastre.

tus. Un de leurs plus braves guerriers, Pontius, semniteral de l'indignation générale, les détermina tous à périr avec honneur, ou à se venger de l'affront reçu. Revêtu du commandement, il rassemble un corps de troupes, faible par le nombre, mais redoutable par la passion qui l'animait. S'avançant ensuite jusqu'à Caudium, nommé aujourd'hui Arpaja, entre Capoue et Bénévent, il fait déguiser dix soldats en bergers, leur ordonne d'aller vers Calacia, où les deux consuls, Véturius Calvinus et Posthumius Albinus, campaient, de se laisser prendre par les avant-postes romains, et de dire, quand on les interroge-

Ce stratagème réussit complètement. Les con-

rait, que la ville de Lucérie, dans la Pouille, était assiégée par l'armée samnite, et se voyait au

moment d'être prise.

L'outrage releva le courage des Samnites abatde Poitus,
s. Un de leurs plus braves guerriers, Pontius, général des

suls, dupes des faux bergers, prirent la résolution de marcher promptement au secours d'une Les four-ville qui n'était point attaquée. Il n'y avait que deux chemins pour aller à Lucérie; l'un n'offrait point d'obstacles et traversait la plaine; l'autre, beaucoup plus court, passait entre des montagnes escarpées, qui formaient deux défilés étroits séparés par une petite plaine. Les consuls, ne voulant pas perdre de temps pour délivrer Lucérie, choisirent cette dernière route. Dès qu'ils furent engagés dans le défilé, les Samnites en fermèrent les deux gorges par des retran chemens \*. Ils y placèrent leurs meilleures troupes, et occupèrent toutes les hauteurs, d'où ils accablaient les Romains de pierres et de traits.

L'armée romaine, surprise et consternée, tenta vainement de forcer les deux issues. Jamais on ne vit de position plus déplorable. Ces braves guerriers, ne pouvant ni gravir les rocs, ni attaquer,. ni se défendre, fortifièrent tristement leur camp qui semblait devoir être leur tombeau.

Du haut des montagnes les Samnites les insultaient, en les raillant sur leurs inutiles travaux. Les consuls, les officiers, les soldats se demandaient tous en vain quels moyens ils pourraient prendre pour vendre chèrement leur vie, au lien de périr dans un piége comme de vils animaux.

An de Rome 433.

Les Samnites délibéraient aussi; mais c'était pour décider comment ils profiteraient d'une victoire certaine que les dieux seuls auraient pu leur enlever.

Comme les avis étaient partagés, ils envoyèrent consulter, à Samnium, le plus considéré de leurs concitoyens, Hérennius, père de leur général, aussi respectable par son expérience et par ses vertus que par son âge. Ce vieillard leur fit conseiller de conclure une paix honorable avec Rome, et de laisser à l'armée romaine la liberté de se retirer. Envoyant ensuite un second courrier, il leur écrivit qu'un autre parti à prendre était de se délivrer des ennemis en les faisant tous périr.

La contradiction de ces deux avis surprit étrangement Pontius et les chefs des Samnites, Hérennius, pressé par eux de s'expliquer, sortit de sa retraite, se rendit au camp, et, entrant dans le conseil, dit à son fils & « Les Romains sont en » votre pouvoir; vous n'avez que deux partis à » prendre: celui d'exciter leur reconnaissance, » et de mériter leur amitié par un acte généreux; » ou celui de les détruire, pour enlever à Rome » sa force, et la mettre dans l'impossibilité de se » venger. »

Il parlait le langage de la raison à des hommes passionnés, et ne put les convaincre. Pontius et les suls et ile généraux, trouvant le premier moyen trop peu satisfaisant pour leurs cœurs ulcérés, et l'autre

trop cruel, décidèrent que les Romains n'obtiendraient la paix et la liberté de se retirer qu'après avoir passé sous le joug, déposé leurs armes, et promis de renoncer à toutes leurs conquêtes. On ajouta qu'on les renvervait à Rome avec une simple tunique.

Hérennius prédit vainement aux Samnites qu'ils se repentiraient un jour d'avoir pris cette fatale résolution. « Vous perdez, dit-il, l'unique occasion » de vous faire des amis puissans, et vous laissez » des forces à un ennemi que vous aigrissez et » que vous rendez implacable. Le peuple romain » ne connaît pas de paix avec la honte; ses dé- » faites ne lui inspirent que le désir de combattre, » et il ne traite que lorsqu'il est vainqueur. »

Le conseil persistant dans sa décision, on la notifia aux consuls. Les Romains désespérés invoquaient la mort; ils ne pouvaient se résoudre à l'humiliation. « Périssons tous! s'écriaient-ils, » plutôt que de nous avilir. Imitons nos aïeux » qui n'ont pas cédé lâchement aux Gaulois; il » vaut mieux que Rome existe sans nous, faible, » mais glorieuse, que de se voir entachée par le » retour de ses légions déshonorées. »

Cet avis courageux, mais funeste, allait prévaloir, lorsque Lentulus, un des plus braves et des plus sages guerriers de Rome, prenant la parole, dit : « Nos pères ont abandonné les pierres et les » murs de la ville pour sauver la force romaine

» qu'ils ont renfermée dans le Capitole. Aujour-» d'hui votre désespoir vous aveugle; en voulant » sauver l'honneur de votre patrie, vous la perdez. » Rome n'est point dans ses murs, elle vit dans » ses légions; toute sa force est ici. Si nous pé-» rissons, nous la livrons sans défense au pouvoir » de l'ennemi. Supportons l'adversité, ployons » sous la fortune, sacrifions notre orgueil au sa-» lut de Rome, et réservons nos bras pour sa ven-» geance. Je donnerais l'exemple du dévouement, » si le combat était possible; mais je pense que le » salut de Rome, qu'on voulait payer autrefois au » prix de l'or, doit être aujourd'hui acheté à » quelque prix que ce soit, même aux dépens de » notre honneur personnel. Puisque ce sacrifice » est indispensable, je conjure les consuls de se » rendre dans le camp ennemi, et de déclarer » que nous déposons nos armes. »

Cette opinion d'un citoyen dévoué et d'un guerrier intrépide entraîna les suffrages. Les consuls allèrent trouver Pontius, et se soumirent à tout, refusant seulement de signer un traité de paix qui ne pouvait être conclu qu'avec l'approbation du sénat et du peuple.

Après cette honteuse capitulation, les consuls et les légions défilèrent, les yeux baissés, l'humiliation sur le front et la rage dans le cœur, jetant leurs armes et se courbant sous le joug en présence de leurs superbes et imprudens vainqueurs.

Dépouillés de leurs vêtemens, et semblables's des esclaves châtiés, ils revinrent à Capoue, ensuite à Rome. La vue des légions nues et désarmées répandit d'abord la consternation dans la ville. On osait à peine se parler et se regarder; mais bientôt des mouvemens de fureur et des cris de vengeance succédérent au silence de la honte. Les consuls, se jugeant eux-mêmes indignes de leurs charges, ne parurent plus en public, et cessèrent leurs fonctions. Valérius Flaccus, élu dictateur, ne put parvenir à faire élire des consuls, et cet interrègne fut un temps d'insolence pour les étrangers et d'ignominie pour les Romains et pour leurs alliés. Enfin les comices, de nouveau rassemblés, élevèrent au consulat Papirius Cursor et Publius Philo. Les consuls vaincus dans les Fourches Caudines proposèrent au sénat de rompre leur indigne capitulation; et ils offrirent de se rendre chez les Samnites pour se livrer en victimes à leur ressentiment. On accepta leur proposition; ils partirent pour Samnium, d'où on les renvoya aves mépris.

La guerre recommença, et la prédiction d'Héenerre avec les Samni- rennius ne tarda pas à s'accomplir. Papirius battit en plusieurs rencontres les Samnites, surprit et entoura une de leurs armées, la fit passer sous le joug, reprit Lucéric et les places perdues, se fit rendre les six cents otages qu'on avait laissés comme garans de la capitulation, et termina cette brillante campagne par la signature d'une trève qui dura deux ans.

Lorsqu'elle fut expirée, les Samnites, soutenus par les Étrusques, prirent les armes. Émilius, dictateur, et Fabius Maximus, son successeur, remportèrent sur eux plusieurs victoires, et étendirent les possessions romaines.

La dictature de Junius Babulus ou Babuléius La Via Apn'est remarquable que par un fameux ouvrage par le dictqu'entreprit le censeur Claudius Appius : ce fut cette belle route, nommée Via Appia, qui allait de Rome à Brindes par Capoue. On voit encore aujourd'hui des vestiges de ce vaste travail.

Les Étrusques, en soutenant les Samnites, s'é-des dictataient tenus sagement sur la défensive, disputant teurs rapile terrain avec habileté, et évitant toute affaire mus sur les Etrusques. générale. Papirius, nommé de nouveau dictateur, sut par des mouvemens rapides les forcer au combat, et il les défit si complétement que, s'ils conservèrent quelque jalousie contre Rome, ils n'eurent plus la possibilité de retarder les progrès de sa puissance. Quatre ans après cette défaite, avant essayé de se soulever, le dictateur Valérius Maximus détruisit le reste de leurs forces; et ce peuple redoutable, qui avait lutté quatre siècles contre les Romains, se soumit enfin à leur domination.

Les Samnites s'étaient vus forcés de faire la paix et de renouveler leur ancienne alliance avec Rome; mais le regret de leur gloire passée et le

désir de recouvrer les places qu'ils avaient perdues leur fit tenter encore le sort des armes. La fortune sembla d'abord les favoriser; ils battirent les Romains commandés par Fabius Gurgès. Son fils, Fabius Maximus, toujours heureux à la guerre, le vengea et gagna sur les ennemis une bataille dans laquelle périt Pontius, le plus célèbre de leurs généraux.

De nouvelles victoires du consul Curius Dentatus épuisèrent leur courage, leur enlevèrent la plupart des villes qui leur étaient restées; et trois colonies, envoyées à Castrum, à Serra et à Adria, mirent les conquêtes des Romains à l'abri de tout danger. Rome, vengée de ses propres injures, s'arma pour soutenir ses alliés dans la Calabre. Elle envoya ses troupes chez les Lucaniens, et les dompta.

Guerre avec les Ta-

Les derniers peuples de l'Italie qui compromirent la fortune de Rome en s'opposant à sa domination furent les Tarentins. Tarente avait pillé quelques vaisseaux de la république, et refusé toute satisfaction de cette offense. Le sénat lui déclara la guerre.

Les Tarentins attirèrent dans leur parti les Samnites, les Lucaniens, les Messapiens, les Brutiens, les Apuliens, et appelèrent en Italie le célèbre Pyrrhus, roi d'Epire, dont le père, nommé Alexandre, frère d'Olympias et oncle d'Alexandre-le-Grand, avait déjà fait connaître ses armes dans cette contrée, en portant du secours au peuple de Capoue.

Cette guerre, la première où les Romains combattirent contre les Grecs, eut lieu l'an 473 de Rome, deux cent soixante-dix-neuf ans avant Jésus-Christ.

Pendant la longue lutte de la république contre les Samnites, les tribuns du peuple avaient quelquesois encore troublé sa tranquillité intérieure. En 453, après de longues contestations, ils avaient obtenu que les plébéiens sussent promus aux charges de pontises et d'augures. Le sénat en multiplia le nombre, asin de conserver la même quantité de places aux patriciens.

Les efforts des Romains pour conquérir le midi de l'Italie ne les empêcha point d'employer des forces considérables pour résister aux attaques renouvelées d'un ennemi dont le nom seul annonçait les plus grands dangers. En 469, les Gaulois Sénonais ayant formé le siége d'Arétium, en Etrurie, le consul Lucius Cæcilius Metellus, chargé de la secourir, fut battu, perdit treize mille soldats, et périt dans le combat. Rome envoya des ambassadeurs pour négocier, les barbares les massacrèrent. Curius Dentatus vengea Rome de cette injure, et ravagea le pays des Gaulois; mais, tandis qu'il livrait cette contrée au pillage, les barbares marchèrent sur Rome : le consul Dolabella courut à leur rencontre, les tailla en pièces,

et détruisit tellement l'armée sénonaise, qu'aucun Gaulois ne put porter la nouvelle de ce désastre dans sa patrie.

invesion (clyrrhus,

Pyrrhus, cédant aux prières, aux promesses et aux flatteries des Tarentins que secondait sa passion pour la gloire, envoya trois mille hommes à Tarente, sous les ordres de Cynéas, disciple de Démosthène. S'embarquant ensuite lui-même avec vingt mille hommes, trois mille chevaux, vingt éléphans, deux mille archers et cinq cents frondeurs, il vit sa flotte dispersée par une tempête furieuse. La mer semblait lui donner le présage des dangers que la terre lui préparait. Après avoir été long-temps tourmentés par les vents, tous ses vaisseaux se réunirent et gagnèrent heureusement le port.

Pyrrhus, arrivé à Tarente, voulut se concilier les esprits par sa popularité; mais, nourri dans les camps macédoniens, il vit avec indignation la mollesse de cette ville, dont les habitans efféminés ne s'occupaient que de plaisirs et de spectacles. Ce n'était pas en se livrant à la volupté qu'on devait prétendre à lutter contre les Romains durs et belliqueux. Pyrrhus prouva bientôt aux Tarentins qu'un allié puissant est un maître. Sa présence changea momentanément les mœurs; il fit taire le plaisir et parler la gloire. Arrachant la jeunesse aux débauches, et l'entraînant dans les camps, il l'enrôla, l'arma, la disciplina, l'exerça; et, sans

attendre les secours lents des peuples alliés, il marcha contre les Romains que commandait le consul Lévinus.

Avant de combattre, le roi proposa sa médiation entre Rome et Tarente. Lévinus répondit que la république aimait mieux avoir Pyrrhus pour ennemi que pour médiateur.

Les deux armées se rencontrèrent dans la plaine Bataille d'Héraclée. Une rivière, nommée Lyris, les séparait; les Romains en forcèrent le passage, et culbutèrent les troupes qui le défendaient. Pyrrhus alors, donnant le signal du combat, charge à la tête de ses phalanges. Il se faisait remarquer par la richesse et par l'éclat de ses armes; mais son active valeur le distinguait encore davantage. Tous les coups des Romains se dirigent sur lui; son cheval tombe percé de traits. Dans cet extrême péril, un officier fidèle accourt près du roi, le relève, et change d'armure avec lui, dans l'espoir de sauver ses jours. Bientôt cet officier périt victime de son dévouement. Les Romains élèvent en l'air ses armes comme un trophée, dont la vue remplit les légions romaines d'ardeur et les Grecs d'effroi. Ceux-ci découragés, se croyant sans chef, combattent mollement et commencent à plier. Tout à coup Pyrrhus, levant la visière de son casque, se montre à leurs regards, parcourt leurs rangs et les ranime. Le combat devient terrible; la victoire flotte incertaine; enfin le roi ordonne de lâcher

les éléphans: leur aspect inconnu étonne les Romain; l'odeur qu'ils exhalent épouvante les cheRomains. Pyrrhus, profitant de ce moment de trouble, fait avancer la cavalerie thessalienne; elle fond sur les légions, les enfonce et les met en fuite. Pyrrhus perdit dans cette action treize mille hommes, les Romains quinze mille et dix-huit cents prisonniers.

Le roi traita les captifs avec humanité, et donna l'ordre d'enterrer les morts des deux partis. Il parcourut le champ de bataille, admira la forte constitution des soldats romains; et, croyant voir sur leurs traits, malgré la pâleur de la mort, un reste de fierté, il s'écria : « Que n'ai-je de tels sol- » dats! avec eux, je deviendrais le maître du » monde! ».

Les Samnites, les Brutiens, les Lucaniens, lents avant le combat, prompts après la victoire, vinrent grossir son armée qui s'avança jusqu'à Préneste, à douze lieues de Rome.

La défaite de Lévinus répandait l'alarme dans la ville : le patricien Fabricius, qu'un grand nombre d'exploits et de triomphes rendait respectable, rassure les esprits, ranime les courages. « Pyrrhus, » disait-il, n'avaincu que le consul et non les lé-» gions. » L'amour de la gloire et de la patrie fit lever si promptement une nouvelle armée, que le roi, admirant le courage des Romains, préférala négociation au combat, et envova Cynéas à Rome pour

Ambassado de Cynéas à Rome, proposer la paix. L'esprit de cet orateur lui inspirait une grande confiance, et il avait contume de dire: « Cynéas a pris plus de villes par son élo-» quence que moi par mes armes. »

L'ambassadeur grec employa toute son adresse à flatter l'orgueil des patriciens, à tromper le peuple par des promesses, à séduire les dames romaines par des présens; mais il n'éprouva que des refus. Essayant l'éloquence après les libéralités, il se présente au sénat, lui prodigue les plus grands éloges, l'assure de l'estime de Pyrrhus pour les Romains, et déclare que le roi est disposé à renvoyer sans rançon tous les prisonniers, que ses troupes aideront la république, si elle le veut, à conquérir l'Italie, et qu'il ne demande pour récompense de ses services que la paix et une alliance entre Home, lui et ses alliés.

Le sénat, ému par ce discours, inclinait à un accommodement; mais Appins Claudius, dont la vieillesse et les infirmités n'avaient point affaibli la vigueur, se levant alors, s'écria: « Pères con- » scripts, je supportais avec peine la perte de la » vue; mais aujourd'hui je voudrais être sourd » comme aveugle pour ne pas entendre les lâ- » ches conseils que l'on vous donne, et dont l'effet » serait de déshonorer le nom romain! Avez-vous » oublié votre dignité? Qu'est-devenu ce temps » où vous prétendiez que, si Alexandre-le-Grand » eût paru en Italie, on ne le chanterait plus à TOME 4.

» présent comme un guerrier invincible. Mainte-

» nant ce langage si fier passera pour une vaine

» arrogance, puisque vous montrez tant de crainte

» à la vue de quelques Molosses, asservis sans peine

» par les Macédoniens.

» Vous tremblez donc devant un homme qui

» long-temps ne s'est montré que le servile cour-

» tisan de l'un des satellites d'Alexandre, et qui

» n'est venu dans cette contrée que pour fuir les

» ennemis dont il redoutait les armes dans la

» Grèce! Il vous offre, pour conquérir l'Italie,

» l'appui d'une armée avec laquelle il n'a pu par-

» venir à conserver une faible portion de la Ma-

» cédoine. Si vous ployez sous son joug, ne croyez

» pas que cette paix honteuse vous délivre de lui;

n votre faiblesse vous attirera de nouveaux en-

» nemis, et tous les peuples vaincus par vous, se

» joignant aux Samnites et aux Tarentins, vous

» mépriseront et vous attaqueront avec confiance,

» lorsqu'ils verront que vous êtes si faciles à abat-

v tre, et que vous posez les armes devant Pyr-.

» rhus, sans vous être vengés de l'outrage qu'il

n vous a fait, n

Le sénat, entraîné par ces nobles paroles, et revenant à son ancien usage de ne parler de paix qu'après la victoire, répondit à l'ambassadeur que Rome ne négocierait que lorsque Pyrrhus aurait retiré ses troupes d'Italie.

Cynéas, de retour près du roi, lui dit qu'en

entrant dans le sénat il avait cru voir une assemblée de rois; que le peuple romain était une hydre dont les têtes renaissaient à mesure qu'on en abattait; que le consul commandait déjà une armée plus forte que l'armée vaincue, et qu'enfin Rome était encore en état d'en lever d'autres quand elle le voudrait.

Le sénat, croyant convenable de répondre à la Ambassado courtoisie du roi, relativement au sort des prisonniers, lui envoya une ambassade, dont Caïus Fabricius était le chef. Le roi, instruit par la renommée des exploits et du crédit de ce sénateur. s'efforça de le gagner. Connaissant sa pauvreté et son désin' non son désintéressement, il lui montra une haute et son intré estime, lui offrit des présens magnifiques, et lui promit de grandes possessions en Épire s'il voulait entrer dans ses vues; mais il le trouva incorruptible. Le lendemain, dans le dessein d'éprouver son intrépidité, il fait cacher derrière une tapisserie le plus grand de ses éléphans. Au milieu de la conférence, le terrible animal se montre tout à coup, armé, tenant sa trompe élevée sur la tête du Romain, et jetant un cri effroyable. Fabricius, sans montrer la moindre émotion, dit au roi: « Vous me voyez aujourd'hui tel que j'étais hier ; » votre éléphant ne m'effraie pas plus que votre » or ne me tente. »

Le roi, estimant ce fier courage, déclara que, par considération pour Fabricius, il renvoyait tous

les prisonniers sans rançon, à condition que Rome les lui rendrait, si elle persistait à continuer la guerre. Ils partirent, et l'inflexible sénat ordonna, sous peine de mort, aux captifs de rétourner au camp de Pyrrhus.

L'activité des Romains prouvait au roi d'Epire que Cynéas les avait bien jugés. La guerre qu'ils soutenaient contre lui ne les empêcha pas de lever une autre armée, que Lévinus commanda, et conduisit contre les Etruriens révoltés. Il parvint promptement à les vaincre et à les soumettre. Dans ce même temps on fit un dénombrement qui porta à deux cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-deux hommes le nombre des citoyens en état de porter les armes, et l'on n'y comptait parmi les alliés de Rome que ceux qui avaient le droit de bourgeoisie.

Les consuls Sulpicius Saverrio et Décius Mus aujour-d'hei Assoli trèrent près d'Asculum, aujourd'hui Ascoli. Le roi s'était posté dans un terrain coupé de bois ; il ne pouvait y faire usage de sa cavalerie. Le combat, qui eut lieu entre les deux infanteries, se prolongea depuis le point du jour jusqu'à la nuit, et resta indécis. Le lendemain le roi, changeant sa position et son ordre de bataille, occupa une large plaine, plaça ses éléphans au centre de son armée, et garnit les intervalles de ses bataillons de frondeurs et d'archers.

Les Romains, resserrés à leur tour sur un terrain étroit, ne purent manœuvrer; mais ils chargèrent en masse avec furie, firent un grand carnage des Grecs, les enfoncèrent, et parvinrent même jusqu'à leur centre. Là, ils furent arrêtés par les éléphans et par la cavalerie ennemie, qui se précipitèrent sur eux, rompirent les légions, et les forcèrent à se retirer dans leur camp. La perte des Romains s'éleva à six mille hommes, celle de Pyrrhus à quatre mille. Comme le roi restait maître du champ de bataille, ses courtisans le félicitaient sur sa victoire: « Encore une pareille, » leur dit-il, et nous sommes perdus. » Cette action termina la campagne.

L'année suivante Fabricius et Emilius Papus, à la tête d'une forte armée, s'avancèrent encore pour combattre les Grecs. Les deux armées étaient Trahison en présence, lorsque Fabricius reçut une lettre du Pyrrhus, du premier médecin de Pyrrhus, qui lui offrait de mettre fin à la guerre en empoisonnant le roi, si on voulait lui accorder une récompense proportionnée à l'importance de ce service.

Fabricius, indigné, informa le monarque du Magnanimité de Fa complot tramé contre ses jours, et lui écrivit en ces bricius. termes: « Pyrrhus choisit aussi mal ses amis que » ses ennemis: il fait la guerre à des hommes ver-» tueux et se confie à des traîtres. Les Romains » détestent tout genre de perfidie; ils ne font la » conquête de la paix que par les armes, et ne l'a-» chètent point par la trahison. »

Pyrrhus, rempli d'admiration pour cette générosité du consul, s'écria: « Je vois qu'on détour-» nerait plus facilement le soleil de son cours que » Fabricius du chemin de la vertu!» Magnifique éloge qu'on pouvait alors appliquer à tout le peuple romain.

Le roi condamna au supplice ce perfide méde Pyrihus. decin, et mit en liberté tous les prisonniers romains. Le sénat ne voulut pas se laisser vaincre en générosité, et rendit au roi d'Epire les captifs grecs, samnites et tarentins qui étaient en son pouvoir.

Evacuation de l'Italie

Pyrrhus ne combattait plus qu'à regret un peuple par Pyrrhus qui venait de conquérir son estime. Il offrit de nouveau la paix; mais le sénat, fidèle à ses maximes, persistait à exiger l'évacuation préalable de l'Italie, Cette opiniâtreté jetait dans un grand embarras le roi d'Epire. Ce prince ne voulait ni céder à l'orgueil de Rome, ni continuer une guerre ruineuse, et dont le succès devenait de jour en jour moins probable. Les Siciliens lui donnèrent alors fort à propos un prétexte pour se tirer de cette fâcheuse position. Ils implorèrent son secours contre les Carthaginois qui depuis long-temps leur faisaient la guerre. Pyrrhus, ayant épousé la fille d'Agathocle, se croyait quelques droits au trône de Syracuse. Il s'y rendit avec trente mille hommes et

deux mille cinq cents chevaux, laissant à Tarente une garnison assez forte, non-seulement pour défendre la ville, mais même pour y dominer.

Les Romains profitèrent de son éloignement, et tirèrent vengeance à leur gré des Tarentins, des Samnites, des Lucaniens et des Brutiens. Tandis qu'ils livraient au pillage ces contrées, la peste exerça de nouveau ses ravages dans Rome, et la superstition opposa encore à ce fléau le remède accoutumé. Un dictateur attacha solennellement le clou sacré au temple de Jupiter.

Pyrrhus, ardent à chercher la gloire et incapable d'en jouir, après avoir conquis rapidement de Pyrrhus la plus grande partie de la Sicile, renonça tout à eoup au trône dont il s'était emparé. Fatigué de l'esprit turbulent de ces peuples qui haïssaient sa sévérité, et dont il méprisait l'inconstance, il leur annonça son départ, et revint en Italie, où Tarente le rappelait.

Curius Dentatus et Cornélius Lentulus venaient d'être élus consuls. Le peuple, agité par l'esprit factieux de ses tribuns, s'opposait à l'enrôlement ordonné par le sénat. Curius, bravant cette opposition, fit tirer au sort les tribus; le tour de la tribu Polliane étant arrivé, on ordonna au premier citoyen dont le nom sortit de l'urne de se présenter : celui-ci se cacha au lieu d'obéir. Le consul commanda qu'on vendît ses biens à l'encan; le réfractaire en appela au peuple; Curius, sans

égard pour l'appel, le condamna à être vendu comme esclave, disant qu'un citoyen rebelle était un fardeau dont la république devait se délivrer. Les tribuns n'osèrent pas défendre le coupable, et cet arrêt sévère devint depuis une loi qui rendait esclave quiconque refusait de s'enrôler.

Pyrrhus, débarqué à Tarente, réunit à ses troupes les forces de ses alliés, et s'approcha de Samnium, où Curius Dentatus rassemblait son armée. La marche rapide du roi d'Epire aurait surpris les Romains avant la réunion de leurs légions, s'il ne se fût égaré dans un bois: ce retard les sauva. Cependant son arrivée imprévue les jeta d'ahord dans quelque confusion; mais la fermeté du consul rétablit l'ordre; et, tandis qu'une troupe d'élite repoussait l'avant-garde de Pyrrhus, Curius rangea promptement ses légions dans une plaine près de Bénévent.

Bataille de Bénévent

Les deux armées ayant pris position, la bataille s'engagea. Des deux côtés on montra long-temps la même ardeur et la même opiniâtreté: les éléphans, lâchés contre les Romains lorsqu'ils étaient déjà fatigués du combat, portèrent le désordre dans leurs rangs, et ils se virent obligés de se retirer jusqu'à la tête de leur camp, placé sur une hauteur. Un corps de réserve, que le consul y avait prudemment laissé, ha donna le moyen de rallier ses troupes, de soutenir leur courage et de recommencer le combat.

La position devenait avantageuse pour les Ro-Victoire des mains; leurs traits, lancés de haut en bas, portaient tous. Les Grecs se voyaient renversés successivement, en faisant de vains efforts pour gravir la colline du sommet de laquelle on lançait sur les éléphans des cordes enduites de poix enflammée. Ces animaux épouvantés prirent la fuite, et se jetèrent sur les phalanges grecques qu'ils écrasèrent. Les Romains, profitant de ce désordre, chargèrent avec furie les ennemis, les mirent en pleine déroute, en tuèrent près de vingt-trois mille, et s'emparèrent du camp du roi.

La vue de ce camp, tracé avec symétrie, fermé comme une citadelle, et environné de retranchemens, servit aux généraux romains de leçon, de modèle, et devint dans la suite une des grandes causes de leurs succès. En tous temps Rome sut profiter de ce qu'elle trouvait d'utile dans l'armement, la tactique, la législation et les coutumes de ses ennemis.

Curius ramena dans les murs sacrés son armée victorieuse; treize cents captifs, quatre éléphans et une immense quantité d'or, d'argent, de vases et de moubles précieux, riches dépouilles du luxe de Tarente et de la Grèce, ornèrent son triomphe. Ces trophées enorgueillirent les Romains sans les corrompre, car ils étaient encore si attachés à la simplicité des mœurs antiques que cette même année, Fabricius et Emilius, nom-

més censeurs, chassèrent du sénat un ancien consul, un ancien dictateur, nommé Rufinus, parce qu'il se servait de vaisselle d'argent.

Fuite de Pyrrhus. Pyrrhus, décidé par sa défaite à sortir de l'Italie, dissimula son découragement, déguisa ses projets, et dit à ses alliés qu'il allait chercher de puissans secours qu'on lui promettait en Grèce et en Asie. Ce langage rassura les Tarentins, et trompa même les Romains qui n'osèrent désarmer. Cependant le roi, craignant qu'on ne finît par s'opposer à son départ, s'embarqua furtivement la nuit, et ne ramena en Epire que huit mille hommes de pied et cinq cents chevaux, faible débris échappé à une guerre qui avait duré six années. Ce prince, ennemi du repos, cherchant ensuite une nouvelle gloire dans le Péloponèse, trouva la mort dans les murs d'Argos.

Les Romains apprirent de lui l'art de camper, de choisir des positions, d'opposer avec succès une infanterie disposée en phalange aux attaques de la cavalerie.

La fuite de Pyrrhus étendit la gloire de Rome au-delà des mers. Dès qu'on connut sa puissance on rechercha son amitié. Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, célèbre par son amour pour les arts et pour les sciences, fut le premier qui félicita le peuple romain sur ses victoires, et qui lui offrit son alliance, quoique cependant alors il ne crût avoir rien à en espérer ni à en craindre.

Les Tarentins, abandonnés par les Grecs, de-giógo et prise de mandèrent du secours à Carthage; elle leur en Tarente par envoya; mais ce renfort ne les empêcha ni d'être repoussés dans leurs murs ni d'être assiégés.

Milon, que Pyrrhus avait laissé avec une faible garnison, capitula et livra la citadelle. La ville, privée de tout espoir et de tout appui, se rendit enfin au consul, qui fit démolir ses murs.

Les conquêtes des Romains devenaient plus solides, parce qu'au lieu de rappeler, comme autresois, et de licencier leurs troupes, ils les faisaient hiverner dans les pays conquis. Mais ce système nouveau rendait plus nécessaire le maintien d'une discipline rigoureuse. Plusieurs séditions en donnèrent la preuve. La légion nommée la Campanienne, qui se trouvait en quartier à Rhége, se révolta, s'empara de la ville, et se déclara indépendante. Elle y fut bientôt assiégée, prise et décimée.

Rome donna dans ce temps une preuve éclatante de sa justice, en livrant aux ambassadeurs d'Apollonie, ville albanienne, quelques jeunes citoyens qui les avaient insultés.

La république, ayant réuni à ses possessions Première l'Etrurie, le Samnium, le pays des Lucaniens et d'argent à celui des Tarentins, commençait à s'enrichir. Aussi ce fut à cette époque qu'on frappa pour la première fois dans Rome de la monnaie d'argent; on ne s'était servi jusque là que de cuivre et d'airain.

Les jeux publics se célébrèrent avec plus de magnificence. En 488, Marcus et Décius Brutus, à l'occasion des funérailles de leur père, établirent des combats de gladiateurs; spectacle cruel, et qui devint une passion chez les Romains, parce qu'il était conforme à leur humeur belliqueuse.

Domination de la république sur fonte l'Italié.

Les armes romaines, délivrées de tout obstacle qui pût s'opposer à leurs progrès dans la péninsule, s'emparèrent de Spolette, d'Otrante, de Brinduse; et la république étendit ensin sa domination sur toute l'Italie, à l'exception de la partie septentrionale qu'occupaient encore les Gaulois.

Jalousie et haine de Carthage contre Rome,

Carthoge, la plus grande puissance de l'Occident, souveraine d'une partie de l'Afrique, de l'Espagne et de la Sicile, dominatrice des merset maîtresse du commerce du monde, ne pouvait voir avec indifférence la conquête de l'Italie. Elle avait admiré et même encouragé les Romains lorsqu'ils ne faisaient que repousser avec valeur les peuples qui attaquaient leur indépendance : mais, dès qu'elle aperçut dans Rome une rivale, elle lui vous une haine implacable. Ces deux républiques ambitieuses aspiraient également à l'empire de la terro; l'une voulait l'enchaîner par ses vaisseaux, l'autre par ses légions. Leurs existences devenaient incompatibles, et la sanglante guerre qu'excits cette rivalité ne pouvait se terminer que par la destruction de Rome ou de Carthage.

## CHAPITRE HUITIÈME.

## PREMIERE GUERRE PUNIQUE.

Cause de la première guerre punique. - Descente en Sicile du consul Appius Claudius, surnommé Caudex. - Victoires du consul Valérius, surnommé Messina ou Messala. - Siège etreddition de la ville d'Agrigente. - Perfidie et punition d'Hannon. - Guerre maritime avec Carthage. - Création d'une flotte romaine. - Invention d'une machine nommée corbeau. Elévation d'une colonne rostrale. - Fuite et mort d'Annibal. - Mort du tribun Calpurnius Flamma et de ses trois cents braves. - Prise de l'île de Mélite ou Malte. - Serpent monstrueux tué sur les bords du Bograda, - Victoire de Régulus. -Victoire de Xantippe sur Régulus, fait prisonnier. - Défaite de la flotte carthaginoise. - Désastre de la flotte romaine occasionné par une tempête. - Exploits de Carthalo, général des Carthaginois. - Victoire du consul Métellus. - Défaite d'Asdrubal. - Sa fuite et sa mort. - Ambassade de Carthage à Rome. — Départ de Régulus. — Son discours dans le sonat. -Sa magnanimité. - Son retour à Carthage, son supplice et sa mort. - Vengeance de Marcia, veuve de Régulus. Défaite du consul Claudius Pulcher. - Piraterie permise par le sénat. -Jugement et condamnation de Claudia. - Equipement d'une sotte romaine. - Traité de paix entre les Romains et les Carthaginois. - Conquête de la Sardaigne. - Guerre avec les Ganlois et les Liguriens. - Célébration des jeux séculaires. - Révolte en Corse. - Réhellion du triban Caïus Flaminies. -Premier divorce à Rome. - Guerre avec l'Illyrie. - Soumission de cette contrée. - Ambassades de Rome en Grèce. - Nouvelle guerre avec les Gaulois. - Trait cruel de superstition. -Défaite des Gaulois. - Nonvelles victoires sur les Gaulois, -Mort du roi Viridomare tué par le consul Marcellus. - Paix avec les Gaulois.

Nous avons vu, pendant près de cinq cents ans, les Romains poser péniblement les fondemens de leur puissance; l'édifice de leur grandeur va s'élever; mais, avant de dominer le monde, cet édifice colossal chancellera sur sa base, et sera au moment d'être renversé. Rome, ébranlée par Carthage, triomphera enfin de sa superbe rivale, et étendra ensuite facilement son empire sur l'Orient amolli et divisé.

Depuis long-temps les armes et le commerce avaient agrandi la domination de Carthage. Elle possédait ce qu'on appelle aujourd'hui la Barbarie en Afrique, la Sardaigne, la Corse, une grande partie de la Sicile; presque toutes les îles de la Méditerranée lui étaient soumises; et Pyrrhus, en quittant Syracuse, prédit avec raison que la Sicile deviendrait bientôt le champ de bataille des Romains et des Carthaginois.

Cause de la première

Après la mort du tyran Agathocle, les Mamerpremière tins, soldats de sa garde, s'étaient emparé de Messine, dont ils avaient égorgé les principaux habitans, pour épouser leurs veuves et pour s'approprier leurs richesses. S'unissant ensuite aux légions romaines, coupables des mêmes crimes à Rhége, ces deux armées usurpatrices exerçaient de grands ravages dans les environs des deux villes, et leurs corsaires infestaient les côtes de Sicile et d'Italie. Les Romains assiégèrent, vainquirent et châtièrent, comme on l'a vu, les rebelles de Rhége; et les Mamertins se virent bientôt attaqués par Hiéron, roi de Syracuse. Ce prince gagna une bataille sur eux,

et assiégea Messine. Il était sur le point de s'en emparer, lorsque Annibal, général carthaginois, qui se trouvait à Lipari avec une flotte, vint offrir son appui aux Mamertins, et fit entrer ses troupes dans leur citadelle, quoiqu'il n'eût obtenu que d'une partie d'entre eux la permission de s'y établir.

Les autres habitans, craignant autant les armes de Carthage que celles d'Hiéron, invoquèrent le secours de Rome: ils croyaient qu'une république qui n'avait point de marine les protégerait sans les asservir, et serait moins dangereuse pour eux qu'une nation qui possédait déjà les deux tiers de la Sicile, et dont les innombrables vaisseaux couvraient les mers.

La démarche des Mamertins devint à Rome l'objet d'une vive discussion. Il existait alors un traité d'alliance entre les Romains et les Carthaginois; mais la jalousie des deux peuples rendait ce lien peu solide. Rome, attaquée par Pyrrhus, avait dédaigneusement refusé les secours que lui offrait Carthage, et celle-ci venait récemment de donner des troupes auxiliaires aux Tarentins. Enfin l'occupation de Messine par Annibal faisait craindre au sénat romain que les Africains, marchant rapidement à la conquête entière de la Sicile, ne se vissent bientôt en état de porter leurs armes en Italie.

D'un autre côté on ne pouvait, sans offenser la morale et la justice, après avoir puni les brigands

de Rhége, soutenir ceux de Messine. Cette dernière considération prévalut dans le sénat. Fidèle à ces maximes d'équité qui l'avaient rendu jusque là si respectable, il n'accueillit point la demande des Mamertins; mais le peuple, plus passionné, laissant éclater sa haine contre Carthage, déclara qu'on devait désendre Messine, punir les Carthaginois d'avoir secouru Tarente, et les éloigner de l'Italie en les chassant de la Sicile. Le sénat se vit forcé d'y consentir, et la guerre fut résolue.

Appius Claudius, consul, se trouva chargé de l'exécution des ordres du sénat. Ayant envoyé d'abord un officier à Messine pour s'assurer de la disposition des habitans, cet amba sadeur, au milieu de l'assemblée du peuple, prouva évidemmenl'injusti ce de l'occupation de la citadelle par les Carthaginois, qui se montraient par là plutôt en maîtres qu'en alliés. Les Mamertins applaudirent à ce discours; et les Carthaginois, contraints d'évacuer la citadelle, se réunirent aux troupes d'Hiéron, et déclarèrent la guerre aux Mamertins.

Descente en Sicile du pius Clau nommé Caudex.

Le consul pouvait difficilement porter en Sicile consul Ap- les secours qu'il avait promis à Messine. Le port dius, sur- de cette ville était bloqué par une escadre carthaginoise; les flottes africaines défendaient le passage du détroit, et Rome n'avait point de vaisseaux.

> Claudius, ayant rassemblé son armée à Rhége, ne put y réunir que des bateaux semblables aux

canois des sauvages. Au défaut de la force, il eutrecours à la ruse; il feignit de trouver le passage impossible, et publia que, renonçant à un projet inexécutable, il allait retourner à Rome avec son armée.

Les agens de Carthage qui se trouvaient à Rhége informèrent Annibal de cette nouvelle résolution. Ce général, trompé par ces fausses nouvelles, cessa de garder la côte, et son escadre s'éloigna de Messine.

Le consul, profitant de sa négligence, embarqua rapidement ses troupes, pendant la nuit, sur ces frêles bâtimens qu'on appellait caudiceani, et aborda en peu d'heures sans obstaclé en Sicile. Trop habile pour laisser à l'ennemi le temps de revenir de sa surprise, il marcha précipitamment contre l'armée syracusaine qui assiégeait Messine, la surprit et la tailla en pièces en si peu de temps que Hiéron disait qu'il avait été vaincu par les Romains avant de les avoir vus. Tournant ensuite ses efforts contre l'armée carthaginoise, il la désit complétement; et, après avoir fait un grand butin en Sicile, il revint à Rome jouir d'un triomphe d'autant plus éclatant qu'il signalait la première victoire que les armes romaines eussent remportée au-delà des mers. On lui donna le surnom de Caudex, en mémoire des frêles bâtimens sur lesquels il avait bravé les flots.

L'année suivante, Valérius, élu consul, rejoignit les troupes restées en Sicile; il y obtint de TOME 4.

Victoires du consul Valérius, surnommé Messina ou Messala.

nouveaux succès, défit les ennemis en plusieurs rencontres, attacha indissolublement Messine à Rome, s'approcha de Syracuse, et conclut un traité de paix avec Hiéron. Ce prince, admirant la valeur romaine, et craignant la mauvaise foi carthaginoise, paya six cents talens pour les frais de la guerre, et devint l'allié le plus fidèle de Rome.

Valérius s'empara de Catane, de plusieurs autres villes, et reçut le surnom de Messina, qu'on changea depuis en Messala. Il obtint les honneurs du triomphe, et apporta dans Rome le premier cadran solaire qu'on y eût vu. Quelques historiens croient que, trențe ans avant, Papirius Cursor en avait fait construire un plus imparfait. Cinq ans après Scipion Nasica fit connaître une horloge qui servait le jour et la nuit. On l'appelait clepsydre; elle indiquait les heures par le moyen de l'eau qui tombait goutte à goutte dans un vase.

L'alliance conclue avec Hiéron donnait un grand avantage aux Romains pour la guerre de Sicile. Elle leur assurait de bons ports, un fort appui et des subsistances. Aussi le sénat crut qu'il suffisait d'y laisser deux légions.

gente.

Posthumius Gémellus et Mamilius Vitulus, Siége et red- consuls, assiégèrent Agrigente. Ce siége dura cinq dition de la villed'Agri, mois. Les Romains repoussèrent toutes les sorties des Africains. Hannon descendit avec une forte armée en Sicile pour secourir cette cité. Le consul Posthumius, feignant de craindre ces nou-

veaux ennemis, excitait leur témérité en se renfermant dans son camp; et lorsqu'il vit les Carthaginois s'approcher de lui, sans ordre et pleins d'une folle confiance, sortant rapidement avec ses légions, il fondit sur eux, les mit en déroute, et s'empara de leur camp.

Agrigente, épuisée de vivres, se rendit. Les troupes earthaginoises échapperent, en s'embarquant de nuit, à la vigilance des Romains.

Hannon justifia dans ce temps, par une atroce perfidio, les reproches que l'on faisait à la foi pu- Perfidio nique. Furieux d'avoir été vaincu, et irrité des d'Hannons. plaintes que quatre mille Gaulois mercenaires se permettaient sur le retard de leur solde, il les envoya dans une ville voisine, et fit informer searètement Posthumius de leur marche. Celui-ci se plaça en embuscade sur leur route, et les passa tous au fit de l'épée.

Carthage punit la défaite d'Hannon par une amende. Sa tête aurait dû expier sa cruauté.

La cinquième année de la guerre allait commencer; les succès des armées de Rome augmentaient Guerre sa gloire, mais ne portaient qu'une atteinte légère avec Carà la puissance de son ennemie. Carthage restait thage. maîtresse de la mer, et la tranquillité régnait en Afrique, tandis que les côtes de l'Italie se trouvaient livrées aux incursions des Carthaginois.

Le sénat ordonna la construction d'une flotte, et cette magique création s'opéra si rapidement

Crestion qu'on pouvait croire, comme le dit Florus, que les dieux de Rome avaient tout à coup changé les forêts en vaisseaux. Une galère carthaginoise, échouée, servit de modèle à l'industrie romaine. En soixante jours, on vit sur leurs ancres cent galères à six rangs de rames, et vingt-trois de moindre force. Il aurait fallu des matelots et des pilotes, on n'eut que des soldats; mais leur courage suppléa aux talens qui leur manquaient

> La science maritime était alors très-bornée. Les galères n'étaient que de très-grands bateaux plats: les escadres s'éloignaient le moins possible des côtes; et, pour se garantir de la tempête, on échouait sur le rivage, et on tirait les vaisseaux à terre.

> L'ambition romaine, contenue jusque là par la mer, comme l'incendie dont un fleuve arrête les flammes, franchitenfin les flots avec le secours des vents pour s'étendre sur la riche proie qui tentait son avidité.

> Les consuls Cornélius et Duillius s'embarquèrent avec la confiance que leur inspirait la fortune de Rome. Cornélius, devançant son collègue, et se portant sur Lipari, fut rencontré et pris par la flotte ennemie. Cet échec ne tarda pas être réparé. Duillius, trouvant sur son chemin cinquante galères africaines, s'en rendit maître, et joignit enfin l'armée ennemie.

> Ses bâtimens, lourds, grossiers, informes, étaient l'objet de la raillerie des Carthaginois: ils semblaient

peu propres par leur pesanteur à combattre avec suc-· cès les galères africaines, légères comme des oiseaux et conduites par des rameurs agiles et expérimentés.

Duillius, prévoyant ces difficultés, avait ima- Invention d'une maginé une machine nommée corbeau. C'était un chine nompont volant, et armé de grappins, qu'on faisait beau tomber sur le vaisseau ennemi pour l'acorocher. Les galères Carthaginoises, fondant rapidement sur les Remains, se virent, avec une extrême surprise, retenues et enchaînées par les galères italiennes. Toute manœuvre devenait impossible; le champ était fermé à l'adresse et ouvert à la force. Ainsi, avec le secours de leurs ponts, les Romains, au milieu des flots, avaient changé un combat de mer en un combat de terre.

Les Carthaginois ne purent résister à la vaillance romaine; ils furent vaincus, et perdirent cinquante vaisseaux. Duillius, ne rencontrant plus d'obstacles à sa marche, fit lever le siége d'Egeste, prit d'assaut la ville de Macella, et revint à Rome où il donna au peuple le premier spectacle d'un triomphe naval.

Une colonne, à laquelle on attacha les proues Élévation des vaisseaux pris, a bravé les siècles; et la colonne loune rosrostrale nous rappelle encore la gloire de Duillius.

Le sénat, croyant qu'une victoire d'un genre si nouveau méritait une nouvelle récompense, accorda à Duillius l'honneur d'être reconduit tous les soirs chez lui à la clarté des flambeaux et au son des instrumens. Nulle part on ne sut mieux l'art de multiplier les grands hommes par les hommages rendus à la victoire. Rome consolait le malbeur et récompensait le succès; Carthage, au contraire, ingrate pour ses généraux vainqueurs, les châtiait avec sévérité lorsqu'ils étaient vaincus.

Annibal, craignant les lois sévères de sa patrie, envoya, après sa défaite, un officier à Carthage, pour demander ce qu'il devait faire, étant en présence d'une armée supérieure à la sienne. « Qu'il combatte! » répondit le sénat. « Eh bien! dit l'of-» ficier, il l'a fait et il a été vaincu. » Le sénat n'osa pas condamner une action qu'il venait d'ordonner.

L'année suivante Amilcar surprit les Romains

en Sicile, les battit et leur tua quatre mille hommes. Cornélius Scipion, nommé consul, rétablit bientôt les affaires de la république dans cette île, remporta une grande victoire sur Hannon, le tua et s'empara de la Corse et de la Sardaigne. Peu de temps après Annibal, revenant mort d'An-d'Afrique, rencontra la flotte romaine: il n'osa la combattre, et prit la fuite. Ses propres soldats, indignés de sa faiblesse, le mirent en jugement et

mibal.

le crucifièrent.

En 492, le consul Attilius Collatinus, s'étant ende Calpur-nius Flam- gagé imprudemment en Sicile dans un défilé, se ma et de ses vit enveloppé par les Carthaginois. Il allait périr avec son armée, lorsque Calpurnius Flamma, tribun d'une légion, aussi vaillant, aussi dévoué et plus heureux que Léonidas aux Thermopyles,

prend avec lui trois cents hommes d'élite, fond brusquement sur les ennemis, s'empare d'une hauteur, et attire tellement sur lui seul les efforts de la plus grande partie de l'armée africaine, que celle du consul parvient à se faire jour et à se dégager. Les trois cents intrépides Romains périrent tous, après avoir immolé un grand nombre d'ennemis. Calpurnius, mortellement blessé, survécut quelques heu. res au combat, et n'expira qu'après avoir joui de sa gloire et du salut de l'armée. On l'enterra sur le champ de bataille avec ses illustres compagnons. On leur éleva un monument que le temps a détruit: l'histoire leur en consacre un plus durable.

Le sénat, effrayé par des phénomènes naturels, qu'on regarda comme des prodiges, nomma un Melite ou dictateur pour faire des sacrifices expiatoires \*. La multiplicité des dictateurs faisait perdre à ce remède extraordinaire une partie de sa considération, et peut-être de son danger. Régulus et Manlius, élus consuls, s'emparèrent de l'île de Mélite (Malte). Voulant ensuite porter un coup plus décisif à l'ennemi, ils dirigèrent trois cent trente voiles sur les côtes d'Afrique. Les Carthaginois effrayés leur opposèrent trois cent cinquante vaisseaux. Les deux armées, divisées chacune en trois escadres, se livrèrent le même jour trois différentes batailles : les Romains remportèrent trois victoires, et ne perdirent que vingt-quatre vais-\* An de Rome 498.

seaux. Ils en coulèrent trente aux ennemis, et leur en prirent cinquante-quatre.

Les consuls, après avoir vaincu et dispersé la flotte carthaginoise, descendirent sans obstacle en Afrique, où ils prirent la citadelle de Clypéa, qu'autrefois les Siciliens avaient bâtie sur le promontoire Herméa. Leur cavalerie ravagea la côte, et poussa ses courses jusqu'aux portes de Carthage.

Rome, dans le dessein de consommer la conquête de la Sicile, commit alors une grande faute. Elle rappela Manlius avec la plus grande partie de l'armée, et ordonna à Régulus de rester comme proconsul en Afrique, en ne lui laissant que vingtcinq mille hommes, d'autres disent quinze mille d'infanterie et cinq cents chevaux. On se repent presque toujours d'avoir méprisé son ennemi : si Rome, trop enivrée de ses victoires, n'eût pas affaibli l'armée de Régulus, probablement la première guerre punique aurait été la dernière, et Rome ne se serait pas vue, depuis, au moment de céder l'empire à Carthage.

Régulus supplia le sénat de le rappeler, disant que sa présence était nécessaire pour cultiver sept. arpens qui composaient son patrimoine, et qu'un fermier infidèle venait d'abandonner en emportant ses troupeaux et ses instrumens aratoires. Il n'obtint point son rappel, et le peuple romain se chargea de la culture de ses champs.

Plusieurs historiens racontent que Régulus se

vit obligé de combattre, sur les bords du Bograda, Monstre un monstre qui parut alors plus redoutable aux bords du Bo-Romains que les cohortes carthaginoises et que grada. leurs éléphans : c'était un serpent énorme qu'aucun trait ne pouvait percer; ce serpent dévorait tous les soldats qui s'exposaient à sa furie. Le courage et le nombre faisaient de vains efforts contre lui. Après plusieurs attaques inutiles, dont beaucoup de braves légionnaires furent victimes, Régulus employa contre lui des machines de guerre, et on ne parvint, pour ainsi dire, à tuer ce monstre qu'en le démolissant.

Régulus envoya la peau de cet animal au Capitole. Aulu-Gelle prétend qu'elle avait cent vingt pieds de long.

Au premier moment de l'invasion des consuls, Carthage s'était crue perdue. Elle aurait peut-être ouvert ses portes au vainqueur, et souscrit aux conditions les plus dures pour obtenir la paix; mais la retraite de Manlius lui ayant laissé le temps de se rassurer, elle rassembla toutes ses forces, et les fit marcher contre les Romains.

Le général carthaginois vint attaquer Régulus, Victoire de Régulus. et choisit malhabilement un pays montueux et coupé, où sa cavalerie et ses éléphans lui devenaient inutiles. Régulus, profitant de cette faute des Carthaginois, leur livra bataille, les enfonça, les mit en déroute, en fit un grand carnage, et s'empara de Tunis (Tunetum).

Le sénat de Carthage lui envoya des députés pour demander la paix. Régulus, loin de prévoirles vicissitudes de la fortune, répondit qu'il ne l'accorderait que si les Carthaginois abandonnaient la Sicile, la Corse, la Sardaigne, la mer, et payaient un tribut; ajoutant que; lorsqu'on ne savait pas vaincre, il fallait savoir obéir au vainqueur.

Carthage ne put accepter une paix si humiliante; mais, croyant sa perte certaine, elle retombait dans sa première consternation, lorsqu'un secours, arrivé de Lacédémone, sit renaître tout à coup son espérance et releva sa fortune.

lus fait pri-

Xantippe, général spartiate, fameux par ses eXantippe exploits et par son expérience, était à la tête de ces troupes auxiliaires. Il prouva aux Carthaginois qu'ils n'avaient été battus que par l'ignorance et par les mauvaises manœuvres de leurs généraux. La confiance publique lui donna le commandement de l'armée : Xantippe l'instruit, l'exerce, et la fait sortir des murs. Régulus, aveuglé à son tour par la fortune, traverse imprudemment une rivière, et livre bataille aux ennemis dans une plaine. où la supériorité de la cavalerie numide devait leur assurer la victoire. Cependant les Romains enfoncèrent d'abord les Africains, mais les éléphans jetèrent le désordre dans les légions ; la cavalerie numide les attaqua en flano; la phalange grecque, s'avançant alors, les mit en pleine déroute. Xantippe les poursuivit vivement; l'armée

romaine fut presque entièrement détruite; Régulus, à la tête de cinq cents hommes, se vit accablé par le nombre, et pris, malgré des prodiges de valeur. Deux mille Romains seuls se firent jour; ils se renfermèrent dans Clypéa, et le général lacédémonien ramena dans Carthage l'armée victorieuse, chargée de dépouilles, et tramant à sa suite Régulus dans les fers, avec un grand nombre de prisonniers.

Les Carthaginois, dans l'ivresse d'un succès qui dissipait toutes leurs craintes, abusèrent lâchement de leur prospérité, et accablèrent d'outrages le héros dont le nom seul, peu de jours avant, les faisait trembler.

Xantippe avait trop blessé par sa gloire l'orgueil des généraux carthaginois, pour espérer quelque reconnaissance d'une nation dont il connaissait la perfidie. Il ne demanda pour prix de ses services que la liberté de retourner dans le Péloponèse; il l'obtint et s'embarqua. La plupart des historiens prétendent que, dans la traversée, les Carthaginois le précipitèrent au milieu des flots.

Dès qu'on apprit à Rome le malheur de Réda la flotte
gulus, on redoubla d'activité pour réparer ce dénoise.

Défaite sastre. Les consuls Émilius Paulus et Fabius Nobilior partirent de Sicile avec trois cent cinquante vaisseaux, attaquèrent la flotte carthaginoise sur les côtes d'Afrique, la défirent complétement, détruisirent cent quatre bâtimens, en

prirent trente, firent lever le siége de Clypéa, exercèrent de grands ravages dans la plaine, mais ne voulurent point rester en Afrique, soit parce qu'ils préféraientà touteautre conquête celle de la Sicile, soit parce que les légions effrayées ne voulaient point s'exposer de nouveau à la fureur des éléphans.

casionné par une tempête.

A leur retour, méprisant les conseils des pilotes de la flette expérimentés, ils s'opiniâtrèrent à rester longtemps sur la côte méridionale de Sicile pour s'emparer de quelques villes maritimes. Une tempête effroyable les surprit, dispersa les vaisseaux, et les brisa sur les rochers. En peu d'heures, le rivage fut couvert des débris de cette flotte victorieuse, des cadavres des consuls et de ceux de leurs légions. Peu d'hommes échappèrent à ce naufrage; le roi Hiéron les accueillit avec humanité, et les envoya à Messine. Carthalo, général carthaginois, de Carthalo, profitant de cet événement, reprit plusieurs places, assiégea Agrigente et rasa ses fortifications.

thaginois.

L'adversité, qui abat les cœurs faibles, grandit les âmes fortes. Les Romains se montrèrent toujours plus redoutables après leurs défaites qu'après leurs succès. C'est en bravant l'inconstance de la fortune qu'ils méritèrent l'empire du monde. Le sénat, loin d'être découragé, remit en mer deux cent vingt navires, et quoique l'élite des troupes africaines fût arrivée en Sicile, les consuls Attilius et Cornélius y reprirent plusieurs villes.

L'année suivante leurs successeurs, Sempro-

, mius et Servilius, dans le dessein de diviser les ·forces ennemies; descendirent sur les côtes d'Afrique, et y répandirent la terreur; mais, à leur retour, les vents, qui semblaient déchaînés contre ces nouveaux dominateurs de la mer, attaquèrent encore avec furie la flotte romaine, et englouti rent dans les flots cent cinquante navires.

Tandis que les Romains employaient toute leur activité pour réparer tant de pertes, les censeurs veillaient au maintien des mœurs, véritable source de la force des empires. Ils bannirent du sénat dix patriciens convaincus de malversations; et les ennemis de Rome durent voir avec découragement qu'au milieu d'une guerre si meurtrière le dénombrement, fait par ces mêmes censeurs, produisit près de trois cent mille citoyens en état de porter:les:armes.

Les consuls Cécilius et Métellus, envoyés en Victoire du consu Sicile, se tinrent quelque temps sur la défensive, Métellus. n'osant livrer bataille, parce que, depuis la défaite de Régulus, la crainte des éléphans avait frappé les légions de terreur.

Le sénat, croyant inutile d'employer tant de forces lorsqu'on ne pouvait pas attaquer, rappela Cécilius en Italie avec une partie de l'armée. Asdrubal, enhardi par son départ, ravagea le pays jusqu'aux portes de Palerme. Les Africains provoquaient et insultaient les Romains enfermés dans la ville. Métellus, s'apercevant que le géné- d'Asdrubal. ral carthaginois s'approchait de lui sans prudence, et s'engageait dans un pays coupé, où les éléphans devenaient plus embarrassans qu'utiles, se décide à profiter de cette faute : il fait attaquer l'ennemi par des troupes qui feignent de fuir pour l'attirer; les Africains les poursuivent avec ardeur; lorsque les éléphans s'approchent des remparts, ils sont accablés de traits. Ces animaux furieux se retournent, et écrasent des rangs entiers de Carthaginois. Métellus, sortant alors avec ses légions, se précipite sur les ennemis, leur sue vingt mille hommes, prend leur camp, et s'empare de vingtsix éléphans, qui depuis décorèrent son triomphe.

Sa fuite

Cette victoire soumit aux Romains toute la Sicile, etsa mort. à l'exception de Lilibée et de Drépane. Asdrubal s'enfuit à Carthage, où sa mort expia sa défaite. Les gouvernemens faibles ne trouvent de remède aux malheurs que les supplices, et la peur engendre toujours la cruauté.

Les Carthaginois, humiliés depuis quatorze ans,

de Carthage à Rome.

se déciderent alors à envoyer des ambassadeurs à Rome, dans le dessein d'obtenir une paix honorable. Ils espéraient qu'une longue captivité et le Depart de Régulus. désir de vivre dans sa patrie détermineraient Régulus à appuyer leurs négociations, et ils exigerent que cet illustre captif accompagnât l'ambassade. On lui fit promettre de revenir à Carthage dans le cas où la paix ne serait pas conclue.

Lorsque les ambassadeurs, admis dans le sénat

romain, eurent exposé l'objet de leur mission, Régulus dit : « En qualité d'esclave des Carthaginois, » j'obéis à mes maîtres, et c'est en leur nom que » je vous demande la paix et l'échange des pri-» sonniers. » Après ces mots, il refusa de s'asseoir comme sénateur, jusqu'à ce que les ambassadeurs le lui eussent permis. Dès qu'ils furent sortis de la salle, la délibération commença, et les opinions se partagerent; les unes inclinant pour la paix, et son die les autres pour la continuation de la guerre. Ré-le sénat. gulus, appelé à son tour pour donner son avis, s'exprima en ces termes : « Pères conscripts, mal-» gré mon malheur je suis Romain; mon corps » dépend des ennemis, mais mon âme est libre. » l'étouffe les pris de l'un, l'écoute la voix de n l'autre l Je vous conseille donc de refuser la » paix, et de ne point échanger les prisonniers; » si vous continues la guerre, cet échange vous » sera funeste, car vous ne recevrez que des la-» ches qui ant rendu leurs armes, ou des hommes. » cassés de vieillesse et de fatigues comme moi, » et vous, rendrez à Carthage une foule de jounes n guarriers dont je n'ai que trop éprouvé le coun rage et les forces.

». Quant à la paix, je la regarde comme préju-» diciable à la république, si elle ne traite pas les » Carthaginois en vaincus, et si vous ne les forcez » pas à se soumettre à vos lois.

» Je sais que la guerre a ses vicissitudes; mais

» comparez la situation des deux peuples : je vois » ici toutes les ressources qui peuvent promettre » la victoire : les ennemis nous ont battus une » seule fois par ma faute ou par celle de la for-» tune. Nous avons taillé toutes leurs armées en » pièces. Si ma défaite a relevé un moment leur » courage, vos triomphes à Palerme viennent de » l'abattre. Ils ne possèdent plus que deux villes » dans la Sicile; les autres îles sont à vous. Nos » naufrages et nos pertes sur la mer n'ont fait que » mûrir notre expérience. Je sais que les deux » peuples manquent d'argent, mais vous pouvez » compter sur vos alliés; votre équité a conquis » l'affection de l'Italie : les Carthaginois, au con-» traire, sont détestés en Afrique; leurs cruelles » vengeances ont récemment accru cette haine, et » tous les peuples africains n'attendent pour se » soulever que l'apparition d'une armée romaine. » Vos légions ne comptent dans leurs rangs » que des soldats intrépides; ils parlent tous le » même langage, montrent les mêmes mœurs,

» vos legions ne comptent dans leurs rangs » que des soldats intrépides; ils parlent tous le » même langage, montrent les mêmes mœurs, » adorent les mêmes dieux, servent la même pa-» trie. Cet avantage est immense! Que peuvent » contre de telles armées des troupes mercenaires » de différens pays, qu'aucun noble sentiment » n'anime, qu'aucun lien solide n'unit, et qui ne » combattent que pour un vil intérêt? Ces mer-» cenaires mêmes sont révoltés de l'ingratitude » de Carthage, depuis que cette ville perfide n'a » donné aux services de Xantippe d'autreprix que

» la mort, et depuis qu'elle a fait exposer et périr

» les soldats étrangers que son avarice ne voulait

» pas solder. Voilà, pères conscripts, les consi-

» dérations qui me portent à vous conseiller de

» poursuivre vos succès, et de refuser la paix et

» l'échange qu'on vous propose. »

Ce noble discours entraîna tous les avis; mais sa magnales sénateurs, en adoptant l'opinion de Régulus, le pressaient vivement de rester à Rome. Ils prétendaient qu'en vertu de la loi de révision, qui permettait aux captifs échappés de demeurer dans leur patrie, il était à l'abri de toute revendication. Le grand-pontife lui-même, se joignant à leurs instances, l'assurait qu'il pouvait sans parjure violer un serment extorqué par la force. Régulus, prenant alors un ton sévère et majestueux ; leur répondit : « Abjurons tous ces vains détours, suivez » mes conseils, et oubliez-moi; si je cédais à vos » sollicitations, vous seriez dans la suite les pre-» miers à condamner ma faiblesse; cette lâcheté » me couvrirait d'infamie sans être utile à la ré-» publique: votre bienveillance se refroidirait, et » vous détesteriez plus mon retour que vous ne » regretterez mon absence.

» Mon parti est pris : esclave des Carthaginois, » je ne resterai point à Rome, n'y pouvant vivre » avec honneur. Quand même les hommes me » rendraient libre, les dieux m'enchaînent; car je TOME 4.

» les ai pris à témoin de la sincérité de mes pro-» messes. Je crois à l'existence de ces dieux; ils » ne laissent pas le parjure impuni, et leur ven-» geance, en me frappant, s'étendrait peut-être » sur le peuple romain. Je ne pense pas qu'une » vaine expiation et que le sang d'un agneau lavent » la tache dont nous couvre un crime.

» Je sais qu'on me prépare à Carthage des sup» plices; mais je crains plus la honte du parjure
» que la cruauté de l'ennemi : l'une ne blesse que
» le corps, l'autre déchire l'âme. Ne plaignez point
» mon malheur, puisque je me sens assez de force
» pour le soutenir. La servitude, la douleur, la
» faim sont des accidens que l'habitude rend
» supportables : si ces maux deviennent excessifs,
» la mort nous en délivre, et je me serais déjà
» servi de ce remède, si je ne faisais consister mon
» courage plutôt à vaincre la douleur qu'à la fuir.
» Mon devoir m'ordonne de retourner à Carthage;
» je le remplis. Quant au sort qui m'y attend,
» c'est l'affaire des dieux. »

Les sénateurs, touchés de cette rare vertu, ne pouvaient se résoudre à le livrer. I es consuls ordonnèrent qu'on le laissât libre de suivre son généreux dessein.

Le peuple en larmes voulait cependant employer la force pour le retenir. Sa famille éplorée faisait retentir l'air de ses gémissemens : lui seul, froid et inflexible au milieu de cette ville émue,

refuse d'embrasser sa femme et ses enfans, et sort de Rome plus grand que tous les généraux qui y étaient entrés en triomphe.

La négociation étant rompue, les ambassadeurs son retour s'embarquèrefit et ramenèrent Régulus à Car-son supplise thage. La fureur de cette nation perfide la porta aux plus honteux excès. Après avoir coupé les paupières de cet illustre captif pour le priver du sommeil, on le tirait d'un sombre cachot, et on l'exposait nu à l'ardeur du soleil. Enfin on l'enferma dans un tonneau étroit et hérissé de longues pointes de fer. Ce grand homme y périt dans les plus affreux tourmens.

Le sénat romain, pour le venger, livra à Mar- Vengeance de Marcia, cia, sa veuve, les prisonniers carthaginois les plus vouve de Régulue. distingués. Elle les entassa dans une armoire garnie de clous pointus, et les y laissa cinq jours sans nourriture. Un d'eux, nommé Amilcar, résista à ce supplice et à l'infection des cadavres qui l'entouraient. Le sénat en eut pitié; il lui rendit la liberté, renvoya la cendre des autres à Carthage, et traita humainement le reste des prisonniers, pour apprendre à l'ennemi que Rome savait se venger et mettre des bornes à sa vengeance.

Le désir d'achever la conquête de la Sicile était un des motifs qui avaient décidé le sénat à continuer la guerre. Il ne restait dans cette fle que Drépane et Lilibée à soumettre; mais leur résistance et l'inconstance de la fortune trompèrent enDéfaite du consul Claudius Pulcher core l'espoir des Romains. Le peuple élut pour consul Claudius Pulcher: ce patricien, altier, té-méraire et irréligieux, avait hérité des défauts de ses aïeux et non de leurs talens. Disposant mal sa flotte, et attaquant sans ordre celle d'Adherbal près de Lilibée, il laissa couper sa ligne, ne sut point rallier ses galères et en perdit cent vingt.

Avant le combat, les augures annonçaient que les auspices paraissaient contraires, et que les poulets sacrés refusaient de manger. « Eh bien, qu'ils » boivent! » reprit le consul, et il les fit jeter dans la mer. Lorsque la superstition règne sur la terre, le génie doit profiter de son secours au lieu de la braver. Claudius, par son mépris pour les auspices, affaiblit la confiance de son armée.

Son collègue Junius ne montra pas plus de prudence. Méprisant les conseils des pilotes, comme Claudius celui des augures, il s'exposa à une tempête qui brisa ses vaisseaux sur les rochers.

Piraterie permise par le senat.

Rome, épuisée par ces désastres, renonça pour quelque temps aux armemens maritimes. Le sénat permit seulement aux particuliers d'équiper des vaisseaux à leurs frais, et leur accorda tout le butin qui résulterait de leurs courses. Par ce moyen on ruina le commerce de l'ennemi sans charger le trésor public.

Le dénombrement fait par les censeurs prouva que la guerre et les naufrages avaient diminué la population de plus de cinquante mille hommes. Peu de temps après Claudia, sœur de ce Claudius dont la témérité avait coûté la vie à tant de et condamnation de citoyens, voyant que son char était arrêté par la foule lorsqu'elle revenait du théâtre, s'écria: «Ah!

» pourquoi mon frère est-il mort, et que ne

» commande-t-il encore les troupes! je ne me

» trouverais pas si pressée. » Ce mot cruel, plus sanglant peut-être contre son frère que contre Rome, ne demeura pas impuni. Le peuple romain, passionné comme Horace pour la patrie, mit en jugement cette nouvelle Camille, et la condamna à une forte amende, dont le préteur employa le produit à construire une chapelle dédiée à la liberté.

Métellus continuait le siége de Lilibée, et Fabius commença celui de Drépane. Les Carthaginois, maîtres de la mer, ravitaillaient les villes assiégées; et leurs armées, sous la conduite d'Amilcar, luttaient avec égalité contre les Romains.

Après plusieurs campagnes qui n'amenèrent Equiper aucun résultat décisif, le sénat se décida à équiper flotte rement d'une encore une flotte. Il en confia le commandement au consul Lutatius. Les Carthaginois firent sortir de leurs ports quatre cents vaisseaux. Ces deux armées, qui devaient décider du sort de la Sicile, se trouvèrent en présence, l'an 511, près des îles Égades. Le vent était contraire aux Romains; ils avaient à combattre un ennemi supérieur en nombre; mais leurs soldats, leurs matelots étaient

**5**7...•

braves, remplis d'ardeur et bien exercés. Carthage, n'ayant point eu d'adversaires à combattre sur la mer depuis huit ans, avait négligé sa marine; les équipages de ses galères se trouvaient composés de nouvelles levées et de matelots peu aguerris et sans expérience. Au premier choc, la terreur les saisit; ils ne surent ni résister avec cou-Traité de rage ni se retirer avec ordre. Lutatius, plus sage

ux ontre que Régulus, consentit à négocier, et il conclut theginois. un traité par lequel on convint que les Carthaginois évacueraient la Sicile; qu'ils y céderaient aux Romains toutes leurs possessions; qu'ils abandonneraient toutes les îles situées entre la Sicile et l'Italie; qu'ils rendraient sans rançon les prisonniers, paieraient les frais de la guerre, et cesseraient toute hostilité contre Hiéron et ses alliés.

> Le sénat ratifia cette paix : elle fut consommée par un sacrifice solennel et par les sermens des deux peuples. Ainsi Rome atteignit le grand objet de la guerre; elle éloigna sa rivale de ses côtes, et réduisit en province toute la Sicile, à l'exception du royaume de Syracuse. On établit dans cette île un préteur pour la gouverner, et un questeur pour y lever des tributs.

> Tandis que Rome, qui ne devait sa gloire qu'à ses propres moyens, en jouissait avec sécurité, Carthage se vit menacée par les mercenaires dont elle avait acheté le sang et le courage. Ils se souleverent contre elle, et offrirent de livrer Utique aux

Romains. Le sénat refusa leurs propositions avec mépris, et se montra même disposé à donner des secours à Carthage pour soumettre ses soldats rebelles; mais elle termina cette guerre sans accepter son appui. Si Rome eût persisté dans cette route de justice et de modération, elle aurait conquis le monde par ses vertus, au lieu de l'opprimer par ses armes. Mais les peuples, comme les individus, résistent aux dangers et aux malheurs, et cèdent promptement aux amorces de l'ambition et aux poisons de la fortune.

Les troupes mercenaires de Carthage se révol- Conquête de la Sertèrent en Sardaigne comme en Afrique : Amilcar daigne. les chassa de cette île; elles se réfugièrent à Rome, et le sénat, à leur instigation, déclara aux Carthaginois que la Sardaigne appartenait à Rome par droit de conquête; qu'ils devaient la lui restituer, et payer même les frais de l'armement que la reprise de cette île exigeait. Les vaincus invoquent en vain la justice; Carthage se vit contrainte de se soumettre à cette nouvelle humiliation, et ne chercha plus à se dédommager de ses pertes que par des conquêtes en Espagne. L'ambition de sa rivale ne lui aurait probablement pas permis d'y faire de grands progrès; mais les menaces des Gaulois, qui prenaient les armes de nouveau, forcèrent Rome à laisser aux Africains une tranquillité précaire.

Rome, en augmentant sa puissance, voyait

chaque jour sa richesse s'accroître. Les arts et les lettres, fils de l'aisance et du loisir, commençaient à joindre leurs palmes aux lauriers de la gleire. Livius Andronicus composait des tragédies et 'des comédies régulières. On vit naître dans ce temps Ennius, le premier poète qui fit connaître aux Romains l'élégance du style. Caton le Censeur brilla peu d'années après, et se rendit aussi célèbre par la force de sa mâle éloquence que par l'austérité de ses vertus républicaines.

Les Gaulois Boiens et les Liguriens continuaient les Gaulois de les Ligu-leurs armemens. Publius Valérius conduisit une armée contre eux. Battu dans un premier combat, il rallia ses troupes, marcha de nouveau à l'ennemi, et remporta une victoire qui coûta quatorze mille hommesaux Gaulois. Son premier échec le privadu triomphe. Titus Gracchus, son collègue, battit les Liguriens, s'empara de leurs forteresses, et livra leurs côtes au pillage. Ensuite, avec le secours des mercenaires réfugiés en Sardaigne, il descendit dans cette île, soumit les habitans qui s'étaient révoltes, et emmena une si grande quantité de captifs qu'un esclave sarde passait alors pour une marchandise commune et de vil prix.

La guerre contre les Gaulois devenait plus vive. Lentulus, consul, leur livra bataille au-delà du Pô, leur tua vingt-quatre mille hommes, et sit cinq mille prisonniers.

L'ambition du sénat croissait en proportion de

ses succès. Jetant ses regards sur l'Orient, il offrit à Ptolémée des secours contre Antiochus, roi de Syrie. Ce sage prince les refusa. Il savait sans doute qu'un allié trop puissant devient souvent plus redoutable qu'un ennemi.

Les jeux séculaires se célébrèrent à Rome dans célébration un moment de grande prospérité intérieure et ex-culaires. térieure. Le roi Hiéron vint assister à ces fêtes : on devait à son amitié une grande part des succès de la guerre punique, et ce premier hommage d'un prince puissant flattait l'orgueil romain. Il donna au peuple deux cent mille boisseaux de blé. La joie que causa sa présence fut universelle.

La Corse, destinée à désirer éternellement la li- Révolte en Corse. berté sans pouvoir jamais en jouir, venait de se révolter, et les Carthaginois l'y excitaient secrètement. Claudius Glycia, envoyé pour combattre les rebelles, conclut un traité avec eux sans la participation du sénat qui refusa de le ratifier. Glycia, livré aux insulaires et renvoyé par eux à Rome, fut condamné à mort. Le consul Varus dompta les rebelles, et les contraignit à se soumettre.

La turbulence d'un tribun du peuple, Caius Rebellion du tribun Flaminius, fit renaître dans Rome la discorde que Casus Flala condescendance du sénat pour le peuple semblait en avoir bannie pour toujours. Ce tribun, excitant, pour se populariser, les passions de la multitude, voulait exiger en faveur des pauvres le

partage des terres conquises sur les Gaulois. Bravant l'opposition des consuls et les menaces mêmes du sénat qui avait ordonné d'employer la force contre lui, il convoque le peuple, et commande de lire le décret proposé. On vit alors combien les mœurs sont plus fortes que les lois. Un vieillard s'avance sur la place; c'était le père du tribun : il monte au tribunal, et en arrache son fils. Ce magistrat séditieux, qui dirigeait les flots de la multitude et qui bravait l'autorité des consuls et du sénat, perd l'audace et la voix à la vue d'un vieillard, et obéit en tremblant à son père, sans que le peuple osât proférer le moindre murmure contre cet acte éclatant de la puissance paternelle.

Premier divorce à Rome. Ce fut dans ce temps que Rome vit l'exemple du premier divorce. Spurius Carvilius Ruga répudia sa femme pour cause de stérilité : la loi parlait pour lui, on la laissa exécuter; mais les mœurs étaient contraires à cette séparation, et Carvilius se vit puni par le mépris public d'une action légale, mais honteuse.

Avant la révolte de la Corse, le temple de Janus avait été fermé pour la première fois depuis le règne de Numa Pompilius. Peu de mois après on le rouvrit, et il ne se referma depuis que sous le règne d'Auguste. Rome devait donne r au monde l'unique exemple d'une ville et d'une guerre éternelles.

· La vestale Tutia, condamnée à mort pour s'être

livrée à un esclave, prévint son supplice en se tuant. La même année un incendie et une inondation causèrent de grands ravages à Rome, qui s'était plus instruite dans l'art de détruire les hommes que dans celui de les conserver.

On vit dans ce temps les premières pièces de théâtre du poète Névius, dont Horace dit que, de son vivant, on vantait encore les ouvrages, à cause de leur ancienneté, queique personne ne voulût plus les lire.

La république, toujours occupée de la guerre Guerre avec l'Illyopiniâtre que lui faisaient les Gaulois et les Liguriens, se vit bientôt obligée d'en soutenir une autre contre les Illyriens. Ils exerçaient impunément la piraterie : leurs corsaires infestaient les côtes, emmenaient en esclavage des négocians de Brindes, et venaient de piller l'île d'Issa qui s'était depuis peu donnée à Rome.

Avant d'employer les armes pour obtenir la réparation de ces outrages, le sénat chargea deux patriciens, nommés Coruncanius, de se rendre comme ambassadeurs en Illyrie, et de demander. une satisfaction éclatante à Teuta, belle-mère du roi Pinéus et régente du royaume.

La reine répondit aux envoyés romains que ses vaisseaux de guerre respecteraient ceux de leur patrie; mais que la coutume des rois d'Illyrie n'était pas d'empêcher leurs sujets de s'enrichir par leurs armemens maritimes.

« Eh bien, Teuta, dit le plus jeune des am-

- » bassadeurs je vous déclare que la coutume de
- » Rome est de se servir de ses forces pour venger
- » les injures faites à ses citoyens, et dans peu nous
- » saurons contraindre vos rois à changer leurs in-
- » justes maximes. »

La reine, disimulant son courroux, laissa partir les ambassadeurs; mais elle envoya promptement après eux des corsaires qui s'emparèrent des vaisseaux romains, jetèrent leurs capitaines dans les flots, enchaînèrent les équipages, et massacrèrent le jeune Coruncanius

Rome déclara la guerre à l'Illyrie; elle fut courte et heureuse. Ces peuples barbares, sans tactique et sans discipline, n'étaient pas capables de résister aux Romains qui s'emparèrent promptement de Corfou.

Soumission de cette contrée. Durazzo et Apollonie se soumirent volontairement, préférant la domination d'une république éclairée à la tyrannie presque sauvage des princes d'Illyrie. Teuta vaincue voulut traiter; le sénat refusa de négocier avec elle, et accorda la paix au jeune roi Pinéus. On convint qu'il paier ait un tribut, céderait une partie de l'Illyrie, et s'obligerait à n'avoir sur mer que deux barques sans armes. Teuta descendit du trône; Démétrius de Phare la remplaça dans la régence de l'Illyrie.

Tandis que les forces de Rome étaient occupées contre les Gaulois et les Illyriens, Carthage, pour s'indemniser de ses pertes, étendait ses conquêtes en Espagne. Asdrubal, gendre d'Amilcar, venait de bâtir Carthagène sur la côte méridionale de l'Ibérie. Le sénat romain, inquiet de cet accroissement de puissance, résolut d'en arrêter les progrès; il força les Carthaginois à conclure un traité qui leur donnait l'Ebre pour limites, et qui garantissait spécialement aux Sagontins leur tranquillité et leur indépendance.

Rome, aussi active pour étendre ses alliances et Ambassado son autorité que pour enlever à sa rivale ses pos-Grèce. sessions et ses amis, cherchait déjà les moyens de pénétrer en Grèce, et d'y poser les fondemens de sa grandeur future. Le proconsul Posthumius, qu'elle avait laissé en Illyrie, envoya de Corfou des ambassadeurs aux Etoliens et aux Achéens, pour les informer de la guerre entreprise contre Teuta, dans le dessein de délivrer la Grèce et l'Italie des pirates illyriens. Une autre ambassade fut chargée de la même mission pour Corinthe et pour Athènes.

Ces ambassadeurs se virent partout accueillis avec la considération qu'attire la victoire. La faiblesse ne voit dans la force qu'un appui, et ferme les yeux sur les chaînes qu'elle prépare. Ces peuples désunis recherchaient, pour se détruire, l'amitié d'une puissance qui devait bientôt les dominer tous.

Les Corinthiens accordèrent aux Romains le droit d'assister aux jeux isthmiques; les Athéniens

firent un traité d'alliance avec eux, les admirent aux mystères d'Eleusis, et leur donnèrent le droit de cité.

Le sénat venait de permettre aux habitans de Corfou de se gouverner par leurs propres lois : ce fut cette politique habile qui lui valut l'amitié des Grecs, peuple léger qu'on enchaînait facilement, pourvu qu'on lui montrât l'ombre de la liberté.

Nonvelle

Mais dans le temps où Rome comprimait Carperre avec thage dans l'Occident par ses menaces, et s'ouvrait les portes de l'Orient par son adresse, elle se vit tout à coup menacée d'une nouvelle invasion des Gaulois, ennemis opiniâtres et redoutables, dont le nom seul répandait l'effroi dans ses murs.

Trait cruel le superati-

On consulta les livres Sibyllins; et comme on v' vit que des Gaulois et des Grecs s'empareraient un jour de la terre romaine, on crut éluder cet oracle en enterrant vifs un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une femme grecque. Telle est la force de la superstition, que Tite-Live lui-même semble excuser cette action atroce. Après avoir ainsi tenté d'apaiser le courroux des dieux par un crime, le sénat employa un moyen plus efficace pour écarter l'orage qu'il redoutait. Tout le peuple courut aux armes, tous les alliés fournirent les secours stipulés par les traités, et la plupart des historiens prétendent que Rome arma pour cette guerre près de sept cent mille guerriers. Les Venètes seuls lui donnèrent vingt mille hommes.

Les Gaulois, attirés par la fertilité du pays, par Défaite la douceur du climat, par l'ardeur du pillage, avaient de leur côté rassemblé une foule innombrable de combattans qui se précipitèrent comme un torrent dans la Toscane. Les barbares tombérent sur le consul Émilius avant qu'il eût réuni toutes ses forces; ils auraient pu, malgré sa résistance, détruire son armée, si le désir de conserver leur butin n'avait ralenti leur marche. Cette faute les perdit. L'autre consul, Attilius, revenant alors de Sardaigne avec ses légions, se jeta sur leur arrière-garde. Emilius, informé de son arrivée, attaqua vivement les ennemis, qui se trouvèrent ainsi enveloppés. Cependant la valeur des Gaulois disputa long-temps la victoire; mais leur résistance ne fit que rendre le carnage plus affreux. On leur tua quarante mille hommes; dix mille furent faits prisonniers; un de leurs rois tomba dans les fers; l'autre se donna la mort. Le consul Attilius périt dans le combat. Emilius jouit seul des honneurs du triomphe et conduisit enchaînés au Capitole le roi captif et les princes gaulois qui avaient juré d'y monter en vainqueurs.

L'année suivante les Romains, profitant de leurs Nouvelles succès, portèrent leurs armes sur le territoire des les Gaulois. Gaules; mais divers présages, un tremblement de terre et la chute du colosse de Rhodes ayant fait croire au sénat que les dieux désapprouvaient

ses consuls, Carus Flaminius et Publius Furius, il leur écrivit de revenir à Rome.

Flaminius aimait plus la gloire qu'il ne craignait les auspices; il persuada à son collègue de livrer bataille avant d'ouvrir la lettre du sénat. La fortune couronna son audace: les lances des Romains rendirent inutiles les sabres des Gaulois; leur défaite fut complète; ils perdirent neuf mille hommes, et on livra leur pays au pillage.

Flaminius vainqueur ne voulut pas obéir au sénat, et répondit que son succès réfutait suffisamment les augures. La campagne terminée, il revint à Rome; l'orgueil du sénat lui refusa le triomphe; la reconnaissance du peuple le lui accorda; et comme les Gaulois, toujours présomptueux, avaient promis au dieu Mars un collier d'or fait avec les dépouilles des Romains, Flaminius offrit à Jupiter des colliers et des bracelets conquis sur eux.

Les consuls, satisfaits de leur triomphe, cédèrent enfin au sénat, et abdiquèrent. Claudius Marcellus et Cornélius Scipion prirent leur place.

Marcellus, à la tête des légions romaines, passa rapidement le Pô, et livra une grande bataille aux ennemis près d'Acéra, entre ce fleuve et les Alpes. Au commencement du combat, les cris des barbares effrayèrent le cheval de Marcellus, qui se retourna vivement pour s'éloigner de ce bruit : le consul, craignant qu'un tel mouvement ne parêt un mauvais présage, arrête son coursier, se tourne

du côté du soleil, et promet à Jupiter Férétrien la plus riche armure des ennemis.

Dans le même instant, il aperçoit le roi Viriduroi Virid

Marcellus dirige sa course sur lui, le renverse de sa lance, le perce avec son glaive, lui enlève son armure, et s'écrie: « Jupiter, je suis le second » général romain qui remporte les dépouilles opi-» mes; je les dois à ton secours; protége-nous » toujours ainsi, tant que la guerre durera.»

La chute de Viridomare avait répandu l'épouvante parmi les barbares; les Romains, se jetant sur eux, les mirent facilement en fuite, et en firent un gradcarnage.

Marcellus, après les avoir long-temps poursuivis, rejoignit son collègue qui venait de prendre Acéra et qui investissait Milan. Ils s'emparèrent de cette grande ville et de Cosme.

Les Gaulois abattus demandèrent la paix, se Paix avec soumirent à payer un tribut, et cédèrent à Rome les Gaulois une partie de leur territoire.

Pendant cette glorieuse campagne, on entendit parler pour la première fois des Germains. Un corps nombreux de leur nation avait passé le Rhin, et s'était joint aux Gaulois, dans l'espoir de ravager avec eux l'Italie.

TOME 4.

**4** 1

Le triomphe de Marcellus eut un éclat proportionné à l'importance de sa victoire. Il porta soleunellement les dépouilles de Viridomare au temple de Jupiter Férétrien. Le sénat envoya une coupe d'or à Delphes, et fit des présens magnifiques au fidèle silfé de Rome, le roi Hiéron.

Ce fut à cette époque si glorieuse pour les Romains, dit Tite-Live, qu'un astre qui devait être funeste à plusieurs peuples se montra sur l'horizon. Le célébre Annibal prit le commandement des armées de Carthage, et paratt en Espagne avec un éclat menacant.

Avant de combaure cet ennemi formidable, les Romains eurent à soutenir une nouvelle guerre contre l'Istrie et l'Illyrie révoltées. Émilius les soumit, et se rendit maître de la ville de Phare. Le régent Démétrius, vaincu, se sauva près de Philippe, roi de Macédoine, et s'efforça d'inspirer à ce prince contre les Romains une haine qui causa dans la suite la perte de sa famille et de son royaume. Le sénat fit la paix avec le roi d'Illyrie. Emilius recut les honneurs du triomphe. Sous son consulat, Archagatus apporta du Péloponèse à Rome l'art de la médecine. Quoiqu'on y eût bâti un temple à Esculape, la tempérance avait été, pendant plusieurs siècles, la seule égide que les Romains opposassent aux maladies: ce qui n'empêcha pas la population de s'y accroître rapidement. La

naissance du luxe et la corruption des mœurs firent seuls sentir l'utilité et le besoin de l'art médical.

Les Romains, afin de contenir les Gaulois, établirent deux colonies à Plaisance et à Crémone. Un frein si menaçant irrita les barbares, et disposa, comme on le verra bientôt, les Boiens et les Insubriens à favoriser l'invasion d'Annibal. Ce grand homme, qui fit chanceler la puissance romaine, rompant alors les traités et bravant les menaces de Rome, assiégeait Sagonte. Son audacieuse entreprise devint le signal d'une nouvelle guerre entre deux républiques trop ambitieuses, trop jalouses, trop puissantes pour subsister ensemble sur la terre.

## CHAPITRE NEUVIÈME.

## SECONDE GUERRE PUNIQUE.

Cause de cette guerre.-Invasion d'Annibal en Italie.-Bataille de la Trébia.-Victoire d'Annibal.-Maladie d'Annibal.-Bataille de Trasimène. Défaite des Romains. Dictature de Fabius. Sa temporisation. - Artifice d'Annibal. - Retour de Fabius à Rome-Partage de la dictature entre Fabius et Minutius.-Soumission de Minutius à Fabius.-Abdication de Fabius.-Nomination de nouveaux consuls. - Bataille de Cannes. - Victoire d'Annibal. -- Armement à Rome. -- Retour du consul Varron à Rome.—Complot déjoué par le jeune Scipion. — Dictature de Marcus Junius.—Division dans le sénat de Carthage.—Siège et prise de Syracuse. — Mort d'Archimède. — Siége de Capoue. — Marche d'Annibal sur Rome. - Sa retraite sur Naples. - Prise de Capoue. - Mort de deux Scipions. - Commandement de Publius Scipion.—Consulat de Lévinus et de Marcellus.—Mort de Marcellus. - Honneurs funèbres rendus à Marcellus par Annibal. Défaite et mort d'Asdrubal. Magnanimité du jeune Scipion. - Prise de Carthagène par le jeune Scipion. - Retour de Scipion à Rome. — Sa nomination de consul. — Son commandement en Sicile. - Son expédition en Afrique. - Soumission de Masinissa à la reine Sophonisbe. - Mort de Sophonisbe. -Retour d'Annibal à Carthage. - Entrevue de Scipion et d'Annibal. - Bataille de Zama. - Défaite des Carthaginois. -Trève entre les deux armées. - Paix entre Rome et Carthage.

Plusieurs historiens attribuent la seconde guerre cette guerre punique à l'infraction du traité de paix par les Carthaginois lorsqu'ils attaquèrent Sagonte. Polybe

remarque avec raison que la prise de cette ville doit être regardée comme le commencement et non comme la cause de la guerre. Si on veut rechercher les griefs réciproques, il en existait plusieurs. Carthage avait secouru les Tarentins; Rome avait pris le parti des rebelles de Corse et de Sardaigne, et s'était emparée de ces îles. Mais des. motifs plus puissans rendaient la guerre inévitable. Carthage, humiliée de la grandeur de sa rivale, ne pouvait se résigner à la perte de la Sicile, et Rome ne croyait pas ses conquêtes assurées, si elle n'achevait la ruine de la nation qui, seule, pouvait balancer sa puissance et lui disputer l'empire du monde. La paix n'avait point éteint la haine; ce n'était qu'une trève signée par la lassitude; et, les forces des deux peuples étant réparées, le premier prétexte suffit pour reprendre les armes.

Le sénat envoya des ambassadeurs à Annibal pour l'engager à lever le siége de Sagonte, dont un traité garantissait l'indépendance. Le général carthaginois ne voulut point entendre les envoyés de Rome; l'accueil qu'ils reçurent à Carthage ne fut pas favorable. Sagonte, sans secours, proposa de capituler: on lui offrit des conditions si dures que les sénateurs de cette ville, préférant la mort à la honte, mirent le feu à leurs maisons, périrent avec leurs familles dans les flammes, et ne laissèrent que leurs cendres aux vainqueurs.

Le pillage de cette grande cité donna au géné-

ral africain les moyens de gagner assez de partisans dans Carthage pour dominer entièrement le parti de Hannon, qui, jusque là, maintenant la paix, s'était opposé à l'ambition guerrière de la faction Barcine.

Lorsqu'on entappris à Rome le désastre de Sagonte, l'indignation fut générale. Patriciens, chevaliers, plébéiens, tous disaient hautement que les Romains ne conserveraient pas un seul allié, si l'on voyait ainsi leur protection méprisée. De nouveaux ambassadeurs partirent pour demander à Carthage une satisfaction éclatante; et comme ils n'obtenaient que des réponses vagues, Fabius, chef de cette ambassade, montrant aux sénateurs un pan de sa robe plié dans sa main, « Répondez nettement,

- » dit-il, je vous apporte ici la paix ou la guerre;
- » choisissez! Choisissez-vous-même, lui ré-
- » pondit-on. —Eh bien! c'est donc la guerre que
- » je vous déclare, répliqua Fabius, en laissant
- > tomber sa robe.—Et nous, reprit le suffète, nous
- » l'acceptons de bon cœur, et nous la ferons de
  - » même. »

Rome, ne voyant plus ses ennemis en Sicile, était loin de craindre une invasion en Italie. Elle ne devinait pas le génie d'Annibal, et croyait que l'Espagne et l'Afrique seraient le théâtre de la guerre. Le sénat ordonna l'armement de plusieurs flottes; il envoya en Sicile des légions qui devaient se rendre ensuite sur les bords de l'Ébre.

Cependant Annibal, qui avait juré dès son end'Annibal
fance une haine éternelle aux Romains, murissait en Italie.
depuis long-temps le vaste dessein qui étonna le
monde et fit trembler l'Italie. Il traversa l'Espagne
avec la rapidité de l'éclair, entra dans les Gaules,
et se trouva sur les bords du Rhône, lorsque Rome
le croyait encore près de Sagonte.

La promptitude de ses succès et la terreur de ses armes lui donnaient partout des alliés, tandis que les peuples dont le sénat romain sollicitait l'alliance lui répondaient avec mépris : « Cher-» chez des amis dans quelque contrée où le dé-» sastre de Sagonte ne soit pas connu. » Il est certain que le sénat, dont on avait admiré jusqu'alors la prévoyante politique, venait de commettre une grande faute en occupant sans nécessité toutes ses forces en Illyrie, au lieu d'envoyer Émilius et ses légions au secours de Sagonte. Rome n'eut ainsi qu'un seul allié au-delà des Alpes; ce fut la république de Marseille, colonie grecque, riche et puissante. Annibal pouvait craindre une diversion en Afrique et en Espagne. Il y pourvut en laissant dans ces deux contrées des forces redoutables; et cette diversion, d'ailleurs, fut encore retardée par le soulèvement de la Gaule cisalpine, dont les habitans prirent les armes, et battirent les Romains commandés par le préteur Manlius.

Cependant le consul Cornélius Scipion était parti pour Marseille avec quelques légions, dans le dessein de s'embarquer et de se rendre en Espagne. Arrivé dans cette ville, il apprit avec une surprise extrêmequ'Annibal avaitfranchi les Pyrénées, et se préparait à passer le Rhône. Cinq cents chevaux qu'il envoya pour reconnaître les Africains rencontrèrent et défirent, dans un combat sanglant, un corps de cavaliers numides. Le consul, regardant ce premier succès comme un augure favorable, se mit promptement en marche avec son armée; mais il sut bientôt qu'Annibal, ayant passé le Rhône, venait de battre les Gaulois, et que, gagnant les Alpes en s'élevant vers le Nord, il avait plus de quatre jours de marche sur lui. Scipion n'osa pas le suivre, parce qu'il craignait de se trouver enfermé entre les Gaulois et les Africains, et il s'embarqua promptement pour re venir en Italie.

On conçoit sans peine l'imprévoyance de Rome sur une invasion dont la témérité paraissait sans exemple. Lorsque Alexandre-le-Grand attaqua l'Asie, Philippe lui en avait préparé les moyens: le souvenir de Marathon et de Platée encourageait les Grecs dans leur entreprise; l'heureuse retraite des dix mille et les succès récens d'Agésilas prouvaient la facilité de la conquête. Alexandre devait espérer un triomphe rapide de la discipline grecque sur la mollesse persane; mais Annibal, chef d'un peuple vaincu sur terre et sur mer en cent combats, attaquait Rome hérissée de fer et peu-

plée de héros. Appuyé de son seul génie, loin de sa patrie, laissant derrière lui vingt peuples ennemis, il marchait témérairement en Italie, isolé de tout secours, et privé, en cas de revers, de tout moyèn de retraite.

En descendant des Alpes, dont les neiges, les précipices et les habitans sauvages lui enlevèrent un tiers de son armée, il se vit au milieu de plusieurs hordes gauloises qui haïssaient autant Carthage que Rome, et dont il ne put conquérir l'alliance qu'à force de victoires. Scipion, revenu à Pise, marcha vers la Gaule cisalpine, et passa le Pô. Son collègue, Tibérius Sempronius, destiné à faire une diversion en Afrique, réçut l'ordre de quitter la Sicile pour le rejoindre en Italie.

On espérait encore que les rochers et les glaces des Alpes arrêteraient long-temps Annibal, lorsqu'on apprit tout à coup qu'il les avait franchies, et qu'il venait de triompher des Cisalpins. Sur cette nouvelle, Scipion passe le Tésin, et rencontre l'ennemi. La supériorité de la cavalerie numide décida la victoire. Scipion, vaincu et blessé, abandonna au vainqueur tout le pays situé au-delà du Pô, et se retira à Plaisance.

Les Insubriens et les Boiens, attirés par la fortune d'Annibal, s'unirent à lui, et deux mille Gaulois qui servaient dans l'armée de Scipion vinrent se ranger sous les drapeaux africains. Pendant ce temps une flotte carthaginoise attaquà Lilibée en Sicile; mais les Romains la défirent, et, après cet avantage, le consul Tibérius Sempronius partit de Lilibée avec ses légions, et vint rejoindre Scipion près de la Trébia.

Bataille de la Trébia. Les armées consulaires s'élevaient à quarante mille hommes; mais comme elles n'étaient composées que de nouvelles levées, Scipion voulait éviter le combat pour les exercer avant de les compromettre.

Sempronius, craignant plus un successeur que l'ennemi, et désirant profiter pour sa gloire du moment où la blessure de Scipion lui laissait le commandement général, résolut de livrer bataille, ce qui combla les yœux d'Annibal, car, dans les guerres d'invasion, celui qui se défend gagne tout en gagnant du temps, et celui qui attaque perd tout lorsqu'il diffère.

Annibal, dans le dessein d'augmenter la confiance présomptueuse de son adversaire, parut montrer de la crainte et de l'incertitude. Le téméraire consul, dupe de cette apparente timidité, n'écoute que son ardeur imprudente, et sans laisser à ses troupes le temps de prendre aucune nourriture, il attaque la cavalerie numide, dont la fuite simulée l'enhardit: prompt à la poursuivre, il passe la rivière et s'avance dans une plaine. Là ses soldats, saisis de froid, extérués de faim et de fatigue, rencontrent les Carthaginois qui, sortant de leurs lignes, hien chauffés, hien

nourris, se précipitent sur eux avec vigueur, et les forcent promptement à la retraite. Dans ce mo- Victoire ment une embuscade placée par Annibal charge les Romains en queue, en fait un grand carnage, et les met en déroute complète. Dix mille seuls purent regagner Plaisance. Sempronius, dont les revers abattaient les forces et non l'orgueil, écrivit à Rome que la nature l'avait vaincu, et que sans l'extrême rigueur du froid il aurait gagné la victoire.

Dans ces circonstances critiques, le sénat, redoublant d'activité, prit toutes les mesures propres à détourper l'effrayant orage qui le menaçait. Il obtint des secours du roi Hiéron, allié rare; car il était fidèle au malheur. On arma soixante vaisseaux, et Cnéius Scipion, plus heureux que son frère, opérant une utile diversion en Espagne, désit complètement Hannon, le tua, et s'empara de tout le pays situé entre l'Ebre et les Pyrénées.

Les nouveaux consuls désignés, Servilius et Flaminius, plus pressés de se saisir du commandement que de remplir les formalités religieuses, donnérent par leur imprudence à l'ennemi le secours de la superstition. Flaminius, qui avait déjà vaincu les Gaulois en bravant les ordres du sénat et les menaces des augures, sortit de Rome sans prendre les auspices, et cette première démarche fut regardée par le peuple comme un funeste présage.

Maladie d'Aunibal.

Annibal, dans l'intention d'arriver plus promptement en Etrurie, et d'éviter les défilés d'Arrétium, traversa les marais de Clusium, dont l'air infect répandit une maladie contagieuse dans son armée. Elle lui enleva beaucoup de soldats et d'éléphans; il tomba lui-même malade et perdit un œil.

Bataitle de Trasi-

Le sénat avait défendu à Flaminius de combattre avant l'arrivée de son collègue Servilius. Cet ambitieux général était peu disposé à obéir. Annibal, qui connaissait son orgueil, l'irrita par ses provocations et par ses manœuvres; il fit ravager à sa vue les campagnes voisines; et, seignant enfin de prendre la route de Rome, il traversa un défilé situé entre deux montagnes escarpées et le lac deTrasimène, prévoyant que l'imprudent Flaminius ne tarderait pas à le suivre. Le consul, en effet, s'engagea la nuit dans le défilé sans l'avoir fait reconnaître. Le général africain s'étant emparé des hauteurs et des issues, au point du jour Flaminius se vit enfermé comme dans un piége, et attaqué de toutes parts si vivement qu'il n'eut pas la possibilité Défaite des de ranger ses troupes en bataille. Son désastre fut complet; il perdit la vie dans le combat; six mille Romains, retirés sur une hauteur, mirent bas les armes: Annibal fit quinze mille prisonniers, et Maharbal, son lieutenant, battit l'avant-garde de Servilius; composée de quatremille chevaux.

L'armée victorieuse parcourut et ravagea plu-

sieurs provinces, pillant les alliés comme les Romains, dans le dessein de les forcer à se séparer de Rome. Lorsque la nouvelle de la défaite de Flaminius parvint au sénat, on ne chercha point à en affaiblir l'impression par de vains détours, et le préteur, montant à la tribune, ne dit que ces mots: « Citoyens, nous venons de perdre une » grande bataille. » Les peuples lâches veulent qu'on les rassure, les peuples forts sont plus irrités qu'effrayés par le malheur.

Cependant, quoiqu'on ne montrât point de Dictature de Pabius. honteux abattement, l'inquiétude était extrême; on s'exagérait le désastre au lieu de l'atténuer, et des semmes moururent de surprise et de joie, en revoyant leurs époux ou leurs fils qu'elles croyaient avoir perdus.

La république se trouvant en péril, on nomma un dictateur. Le choix tomba sur Fabius, un des plus grands hommes de son siècle. Sa ferme et prudente sagesse pouvait seule arrêter l'ardeur impétueuse d'Annibal; c'était une inébranlable digue qu'on opposait à un torrent. Il eut pour lieutenant Minucius Ruffus, semblable par sa présomption aux généraux qu'Annibal venait de vaincre.

Le dictateur, après avoir rempli scrupuleusement les formalités religieuses, leva une forte armée, dont il prit le commandement, et chargea le consul Servilius de défendre les côtes.

Annibal ne tarda pas à s'apercevoir que les Remains avaient changé de système, et qu'il allait rencontrer un adversaire plus difficile à battre ou à surprendre que Flaminius.

Sa tem. porisation.

Fabius, entré avec ses troupes dans la Pouille, évite sagement les plaines, occupe les hauteurs, harcèle l'ennemi, lui coupe les vivres, attaque et tue ses fourrageurs, et se tient toujours à une distance qui le laisse libre d'engager ou de refuser le combat. Le ravage des terres, l'incendie des villages, les provocations de la cavalerie nu mide, les manœuvres et les ruses d'Annibal ne pouvaient attirer le sage Fabius en plaine. Le général africain avait besoin de batailles; on ne lui livrait que des combats de postes, où les Romains remportaient toujours l'avantage. Minutius et les soldats, furieux de voir leur ardeur enchaînée, donnaient à cette savante temporisation le nom de faiblesse, et taxaient de lâcheté la sagesse de leur général. Tous demandaient à grands eris le combat; ces cris séditieux se répétaient à Rome, et toute la république semblait conspirer contre son sauveur, qu'on doit peut-être plus admirer pour avoir résisté à l'opinion populaire que pour avoir. déjoué les artifices d'Annibal.

Artifice d'Annibal. Celui-ci, vaincu sans combattre, et ne pouvant plus trouver de vivres dans la Campanie, résolut de passer dans la Pouille. Fabius, attentif à ses mouvemens, lui tendit un piége semblable à celui

qui venait d'être si fatal à Flaminius. Les Africains se trouvèrent tout à coup enfermés entre les rochers de Formics et les marais de Minturne. Fabius, maître des hauteurs et des issues, semblait ne leur laisser aucun moyen de salut, mais le génie fécond d'Annibal le tira de cette position désespérée. Au milieu de la nuit, il pousse contre la montagne deux mille bœuss portant à leurs cornes des fagots enflammés. Ces feux errans, les mugissemens de ces animaux, les cris des troupes légères qui les précèdent, font croire aux colonnes romaines, placées à la sortie du désilé, que les légions sont attaquées, et que leur camp est la proie des flammes. Elles quittent leur poste pour voler au secours du consul, et laissent le passage libre à l'artificieux Annibal qui sauve ainsi son armée.

Cependant la fortune semblait cesser partout d'être contraire aux Romains. Cuéius Scipion, poursuivant ses succès en Espagne, surprit à l'embouchure de l'Ébre la flotte de Carthage, lui prit tingt vaisseaux, et pilla le pays jusqu'aux portes de Carthagène. Asdrubal, à la tête d'une forte armée, marcha contre lui, et perdit deux batailles qui lui contèrent vingt mille hommes. Sa défaite livra plusieurs places aux Romains. Carthage avait envoyé une flotte sur les côtes d'Italie; Servilius, avec cent vingt vaisseaux, la battit, et la força à se retirer. Cornélius Scipion conduisit en Espagne une seconde armée, et les deux frères, reprenant

Sagonte, délivrèrent les otages qu'on y gardait ; ce qui leur valut l'alliance de plusieurs peuples.

Tandis que la sagesse du sénat, le courage des deux Scipions et l'habileté de Fabius balançaient la fortune d'Annibal, les folles passions du peuple romain furent au moment de détruire l'ouvrage de la prudence. Le dictateur, rappelé à Rome par des devoirs religieux, avait défendu à Minutius de combattre pendant son absence. Ce général présomptueux désobéit, surprit les Carthaginois dispersés pour un fourrage, leur tua beaucoup de monde, et les poursuivit jusqu'aux portes de leur camp. Ce succès léger, mais brillant, porta au comble l'arrogance des ennemis de Fabius et le mécontentement de la multitude.

Retour de Fabius Rome.

Un tribun du peuple, montant à la tribune, déclama violemment contre sa timidité: « Les » Romains, disait-il, conduits par un si faible » général, n'osent plus soutenir les regards de » l'ennemi. Autrefois les légions ne s'armaient que » pour combattre, aujourd'hui c'est pour fuir; » elles allaient attaquer les barbares dans leur » camp, maintenant on les tient enfermées dans » leurs tentes; on les force à supporter les inso- » lentes provocations des Africains, et à souffrir » que, sous leurs yeux, on pille leurs champs et » ceux de leurs alliés. Sans l'absence du dictateur, » tous ces affronts seraient demeurés impunis: » enfin les Romains, livrés à eux-mêmes par son

» départ, out tiré leurs épées, et le Carthaginois » a pris la fuite. Si vous voulez fimir la guerre et » chasser l'ennemi, donnez donc à ces braves » guerriers un général digne de les commander. »

Annibal, instruit de ces querelles, aigrissait habilement la fermentation en ordonnant aux Numides d'épargner dans leurs pillages les champs de Fabius. Enfin le peuple, égaré par les en- Partage de vieux de ce grand homme, rendit un décret sans entreFabiue exemple. Il partagea la dictature entre Fabius et Minutius.

4

Un homme vulgaire n'aurait écouté que l'orgueil blessé et se serait démis de sa charge. Fabius ne vit que le danger de sa patrie, et obéit. Il revint dans son camp, et donna la moitié de son armée à Minutius, préférant ce partage qui lui laissait un moyen de salut, à un commandement alternatif qui aurait pu compromettre à la fois toutes les légions.

Minutius, fier de son succès, ne montra aucune déférence à son chef, le railla sur sa lenteur, méprisa les lumières de son expérience, les conseils de sa modération; et, s'avançant témérairement à la tête des troupes qu'on lui livrait, redoubla d'audace en voyant fuir les Numides. Bientôt il attaqua l'armée africaine, tomba dans une embuscade, et fut mis en une déroute telle que sa destruction en aurait été la uite, si Fabius, qui avait tout prévu, ne sût promptement venu à son se-TOME 4.

cours. Sa présence rétablit le combat; il défit Annibal, et, après la victoire, se retira modestement daus son camp.

Soumission de Minutius à Fabius,

Minutius, revenu des illusions d'un fol orgueil, eut au moins le mérite rare de reconnaître son erreur. Rassemblant ses légions, il leur dit: « Il » n'appartient pas à la nature humaine d'être in-» faillible; mais ce qu'un honnête homme doit » faire, c'est de profiter pour l'avenir des fautes » passées. Quant à moi, je l'avoue, j'ai plus à me » louer de la fortune qu'à m'en plaindre. Ce qu'une » longue étude n'avait pu m'enseigner, je l'ai ap-» pris en un seul jour Je vois que je n'ai pas toutes » les qualités qu'exige le commandement; j'ai » encore besoin d'être dirigé. Loin donc de m'o-» piniatrer follement à rester l'égal de celui au-» quel il m'est plus honorable de céder, je dé-» clare que le dictateur Fabius vous comman-» dera désormais seul, excepté dans ce moment, » où je veux me mettre encore à votre tête pour » lui exprimer notre reconnaissance, et pour vous » donner l'exemple de l'obéissance que nous lui n devons, n

Après ces mots, il marcha vers le camp de Fabius, entouré de ses enseignes et suivi de ses troupes. Fabius, ignorant son projet, sortit de sa tente pour venir au-devant de lui. Minutius, en le voyant, mit ses enseignes à ses pieds, et l'appela hautement son père. A son exemple, ses soldats donnèrent à ceux de Fabius le nom de patrons. dont se servent les esclaves affranchis en parlant à eeux qui les ont tirés de servitude.

Lorsque ces acclamations furent apaisées, Minutius, s'adressant à Fabius, lui dit : « Illustre » dictateur, vous avez aujourd'hui remporté deux » victoires; l'une sur Annibal par votre courage, » l'autre sur moi par votre prudence et votre gé-» nérosité: par l'une vous nous avez sauvés, par » l'autre vous nous avez instruits. Je vous donne » donc le nom de père, parce que je n'en connais » point de plus vénérable, et qui rappelle mieux

» que nous vous devons tous la vie. »

En achevant ces mots, il embrassa le dictateur. Les soldats des deux armées se serrèrent mutuellement entre leurs bras, et jamais on ne vit un triomphe plus doux que celui qui soumit ainsi l'orgueil à la sagesse, et qui changea l'envie en reconnaissance.

A la fin de la campagne, Fabius abdiqua. Ser- Abdication vilius et Régulus, nommés consuls, suivirent sa-de Fabius. gement le système du dictateur, harcelant sans cesse Annibal, et ne lui offrant jamais la bataille qu'il désirait impatiemment. Ils mirent la disette dans le camp des Africains. Déjà on y éclatait en murmures contre une guerre qui ne promettait tion de nouplus de succès, et dont la fin ne pouvait se pré-suls. voir. Encore un peu de temporisation, Annibal était perdu. Mais le peuple romain, impatient de

combats, s'indignait de cette lenteur salutaire. Ilédut consul Émilius, vainqueur de l'Illyrie, capitaine habile et sage; mais en même temps, cédant aux déclamations de ses tribuns factieux, il donna pour collègue à Émilius Térentius Varron. Cet homme nouveau, fils d'un boucher, était doublement cher aux plébéiens, comme ennemi des patriciens et comme un des plus ardens détracteurs de Fabius.

Ce consul, turbulent et rempli de jactance, accusait hautement les sénateurs d'avoir appelé Annibal en Italie, dans l'intention de trouver de nouveaux prétextes pour opprimer le peuple. « Tant qu'ils commanderont, disait-il, leur ambition prolongera la guerre, car ils aiment le commandement et non les batailles. Au lieu de faire retirer timidement nos légions sur les montagnes et dans les forêts, moi, je les menerai droit à l'ennemi, et, avant peu, je jure de chasser d'Italie jusqu'au dernier Africain. »

Marcellus fut envoyé en Sicile comme préteur, et Posthumius Albinus dans la Gaule cisalpine. Les proconsuls, Servilius et Régulus, reçurent l'ordre de ne point livrer de combat jusqu'à l'arrivée de Varron. Cet ordre les empêcha de mettre obstacle aux manœuvres d'Annibal; il s'empara de la citadelle de Cannes, qui commandait la Pouille et qui lui rendait l'abondance:

Dans les autres guerres, la république ne levait

annuellement que quatre légions, composées chacune de quatre mille hommes de pied et de deux cents chevaux. Mais cette année, dans l'espoir de finir la guerre par un coup d'éclat, elle arma huit légions de cinq mille hommes et de trois cents chevaux.

Suivant une coutume ancienne et sage, les armées consulaires étaient divisées, afin de ne pas compromettre à la fois toutes les ressources de l'Etat. Dans cette circonstance on les réunit toutes deux. Ces armées, en comptant les alliés, présentaient une force de quatre-vingt mille hommes et de sept mille chevaux. Celle d'Annibal se composait de quarante mille soldats et de dix mille cavaliers.

Lorsque Émilius partit de Rome, Fabius, prévoyant son triste sort, lui dit qu'il craignait plus pour lui l'ignorante présomption de son collègue, que le génie et le courage de son ennemi. Les deux armées romaines occupèrent les deux rives de l'Aufide et campèrent dans une plaine our verte, à deux lieues des Carthaginois.

Émilius conseillait de différer le combat et d'at-Bataille tirer l'ennemi dans un pays coupé, où la cavalerie numide perdrait sa supériorité. Ferme dans son opinion, il contint l'ardeur des légions tant qu'il en eut le pouvoir; mais lorsque le jour du commandement de Varron fut arrivé, ce général téméraire, méprisant les avis et l'expérience de son

collègue, ordonna à l'armée de se mettre en marche. Annibal vint au devant de lui. Il y eut un choc de cavalerie, dans lequel les Romains remportèrent l'avantage. Le jour suivant Émilius commandait; mais comme on était trop près de l'ennemi pour hasarder une retraite, il fit passer l'Aufide à un tiers de son armée. Se trouvant ainsi à cheval sur le fleuve, il soutenait les fourrageurs romains, et inquiétait ceux d'Annibal, qui, ne pouvant subsister dans une telle position, ni se retirer sans péril, regardait une bataille comme son seul espoir de salut. Il la présenta aux Romains; Émilius l'évita sagement; mais, le lendemain, Varron l'accepta.

Le consul, ayant fait passer l'Aufide à toutes les légions, commit la faute de donner beaucoup de profondeur à ses lignes, au lieu de profiter de la supériorité du nombre pour s'étendre et déborder l'ennemi.

La vue d'une armée si formidable répandit d'abord une surprise mélée de tristesse dans les troupes africaines. « Quelle nombreuse armée, disait
» Giscon; on ne peut la regarder sans étonnement!»
—« Oui, répondit Annibal, mais tu ne remarques
» pas une chose encore plus étonnante, c'est que,
» dans toute cette multitude d'hommes, il n'y en
» a pas un seul qui s'appelle Giscon comme toi. »
Cette raillerie, passant de bouche en bouche,
fit succéder à la crainte la confiance et la gatté

Annibal, rangeant son armée sur une seule ligne, victoire laissa ses ailes un peu en arrière de son centre. A la tête de ce centre, composé d'Espagnols et de Gaulois, il marcha rapidement contre les Romains qui se réunirent tous en masse pour lui résister. Après un choc violent et bien soutenu, Annibal se retira peu à peu, attirant ainsi toutes les légions romaines qui le suivirent avec ardeur. Lorsqu'il vit le consul suffisamment engagé, il donna ordre à ses deux ailes de se replier sur les flancs des Bomains: les numides mirent en fuite la cavalerie romaine. La cavalerie espagnole et gauloise attaqua en queue les légions; l'infanterie africaine, les chargeant alors de front, enfonça leurs rangs et les tailla en pièces. Emilius, Minutius, et les deux proconsuls périrent dans cette bataille; soixantedix mille hommes des Romains ou de leurs alliés restèrent sur la place; dix mille furent faits prisonniers, et Varron s'ensuit à Vénuse avec quatre cents cavaliers.

Lentulus, se faisant jour à travers l'ennemi avec une troupe d'élite, aperçut le consul Emilius, assis sur un rocher et couvert de sang. Il s'arrêta, et le pressa de prendre son cheval. « Sauvez les » braves que vous commandez, lui dit Emilius; » quant à moi, je ne survivrai pas à tant d'intré-» pides guerriers; je veux périr ici. Assurez Fa-» bius qu'en mourant je me suis souvenu de son

» amitié, de ses conseils et de sa sagesse. »

Armement

Aucun débris de l'armée n'ayant pu se retirer à Rome, on n'eut dans cette ville que des nouvelles vagues et incertaines de cet affreux désastre; mais quelques hommes de la campagne en apprirent pourtant assez pour y répandre la plus terrible consternation. Au milieu de cet abattement universel, Fabius seul, ferme et inébranlable, rassurait les esprits et ranimait les espérances. D'après ses conseils, on envoya des courriers sur toutes les routes pour interroger les fuyards, et pour savoir s'il existait encore une armée. On placa aux portes des corps de garde, afin d'empêcher les citoyens de sortir sans permission. Tous les hommes prirent les armes; toutes les femmes, qui parcouraient échevelées les rues, requrent l'ordre de rester dans leurs foyers; et les sénateurs, se dispersant dans toutes les maisons, s'efforcèrent de réveiller les courages, et de faire renaître la confiance.

Immédiatement après la bataille de Cannes, Maharbal, général de la cavalerie africaine, voulait qu'on marchat sur Rome, et reprochait à Annibal de ne pas savoir user de la victoire. Ce grand capitaine ne crut pas, à la tête d'une armée affaiblie, pouvoir hasarder une entreprise si téméraire contre une cité si vaste, si populeuse et si guerrière.

Après le premier moment de consternation, Rome se reconnut et sentit ses forces. Tous les citoyens portèrent leur argent au trésor. On leva quatre légions, on enrôla huit mille esclaves. Les prisons s'ouvrirent et donnèrent six mille soldats. Les trophées pris sur l'ennemi fournirent des armes ; elles étaient vieilles, mais elles rappelaient la gloire et inspiraient le courage.

On comptait sur les troupes des préteurs, quand on apprit que Posthumius venait de tomber dans une embuscade et d'être détruit avec son armée. Une cruelle superstition offrit encore au peuple ses secours inhumains: deux Gaulois et deux Grecs furent immolés.

Malgré l'évidence du péril, le sénat, fidèle à ses anciennes maximes, refusa de racheter huit mille prisonniers qu'Annibal offrait de lui rendre. On savait que la crainte d'une éternelle captivité rendait le soldat plus opiniatre et plus intrépide. Ce- Retour pendant le consul Varron, ayant réuni dix mille Varron à hommes des débris de son armée, revint à Rome. Loin d'imiter la cruauté de Carthage pour ses généraux, tous les ordres de l'Etat allèrent au-devant du consul, et lui rendirent de solennelles actions de grâces, parce qu'il n'avait pas désespéré du salut de la république.

Cette conduite politique diminuait aux yeux du peuple l'impression du danger, et ranimait sa confiance.

Le malheur des armes romaines inspira, dans ce Complot temps, à plusieurs officiers du corps que réunissait le jeune Sci-Varron, le désir de quitter l'Italie. Métellus était pion. à la tête de ce complot. Le jeune Scipion, chargé

du commandement provisoire, en attendant l'arrivée du consul, marche avec quelques soldats vers la maison où Métellus et ses complices étaient réunis. Il y entre l'épée à la main, et leur déclare qu'ils vont tous être tués s'ils ne font pas le serment de ne jamais abandonner la république. Ainsi ce jeune héros, qui devait triompher de Carthage, rendit à Rome et à l'honneur une soule de braves guerriers, que sa sermeté sit rougir de leur saiblesse.

Dictature de Marcus

Marcus Junius, nommé dictateur, et Sempronius, son lieutenant, déployèrent cependant une telle activité que bientôt. Rome eut une nouvelle armée. Mais la défaite de Cannes lui fit perdre plusieurs alliés. Les Sammites et les Campaniens abandonnèrent sa cause, et Annibal s'établit à Capoue, que le sénat de cette ville lui livra.

Après tant de revers Rome vit renaître une aurore de fortune. Le préteur Marcellus battit, auprès de Nôle, un corps de l'armée carthaginoise. Les deux Scipions rendirent alors à la république un service plus éclatant. Après avoir défait Hannon en Espagne, ils détruisirent l'armée d'Asdruhal au moment où il se disposait à passer en Italie.

Division thage.

Ce qui perdit Annibal, ce ne fut pas, comme pludans le sé-sieurs historiens l'ont dit, les délices de Capque. Ses combats nombreux, pendant plusieurs années, ne prouvèrent que trop aux Romains combien l'armée d'Annihal avait conservé de courage et de discipline.

La vraie cause de l'issue malheureuse de cette guerre fut la division qui existait dans le sénat de Carthage. La faction d'Hannon contrariait sans cesse tous les plans d'Aunibal. Lorsque ce général envoya en Afrique la nouvelle de sa victoire, il sit répandre au milieu du sépat plusieurs boisseaux remplis d'anneaux pris aux chevaliers romains; Hannon lui reprocha de solliciter des secours lorsqu'il était vainqueur, et de demander des vivres quand il était maître de l'Italie. Cette faction, sacrifiant l'intérêt de sa patrie à sa haine contre Annibal, au lieu de lui donner les moyens d'exterminer les Romains, envoya des troupes en Sicile et en Sardaigne, où elles perdirent sans utilité deux batailles, tandis que la moitié de ces renforts, arrivée à temps sous les drapeaux de l'armée victorieuse, aurait consommé la ruine de Rome.

Au moment où cette république, incertaine et divisée, faisait avec faiblesse une guerre qui aurait exigé tant de vigueur, le sénat romain, toujours ferme dans ses projets, toujours actif dans ses opérations, somma Philippe, roi de Macédoine, de lui livrer Démétrius de Phare, et déclara la guerre à ce monarque, parce qu'il venait de conclure un traité avec Annibal.

Tandis que Rome trouvait ainsi un nouvel ennemi, elle perdit un allié fidèle: Hiéron, roi de Syracuse, mourut. Hiéronyme, son fils, héritier de son trône et non de ses vertus, régna peu de temps, et fut assassiné par ses sujets qui avaient conçu pour lui plus de mépris encore que de haine.

Siège et prise de Syracuse.

Syracuse voulait devenir libre; mais elle était trop corrompue pour conserver sa liberté. Elle se divisa en factions qui pensaient plus à leurs intérêts qu'à celui de la patrie. Au milieu de la lutte de ces partis, celui de l'étranger l'emporta, et l'on remit le gouvernement entre les mains de deux Carthaginois. C'était rompre avec Rome qui chargéa Marcellus d'assiéger Syracuse.

Le courage et l'habileté des Romains auraient facilement triomphé des remparts de cette eité, qu'affaiblissaient la division de ses magistrats et de l'inexpérience de ses guerriers; mais le génie d'Archimède la défendit : il inventa des machines qui pulvérisaient les beliers, renversaient les tours, enlevaient et brisaient les galères; de sorte que Marcellus se vit forcé de changer le siége en blocus et de s'éloigner, disant qu'il ne pouvait lutter contre ce nouveau Briarée avec ses mille bras.

Comme il s'occupait à prendre plusieurs villes sur les côtes de Sicile, la vigilance des Syracusains se ralentit. Marcellus, à son retour, découvrit une partie de mur peu haute, mal gardée, et praticable pour l'escalade; il la franchit, et s'empara d'un quartier de la ville.

Les assiégés redoublèrent d'efforts pour se défendre; Archimède déploya plus de talens que ja-

mais pour éloigner l'ennemi. La constance des Romains commençait à se lasser, lorsqu'une flotte carthaginoise s'approcha d'eux, leur livra bataille, et fut battue complétement. Cet échec effraya tel-1ement les Carthaginois qui gouvernaient Syracuse, qu'ils prirent la fuite. La ville, abandonnée par eux, voulait capituler, lorsque des soldats étrangers ouvrirent ses portes à Marcellus qui la livra au pil- Mort lage. Il avait ordonné qu'on épargnât Archimède, mède. et qu'on le lui amenât. Le soldat chargé de cet ordre trouva ce grand homme si profondément occupé de la solution d'un problème qu'il n'entendit ni sa marche ni ses paroles. Le soldat, prenant son silence pour une insulte, le tua. La victoire de Marcellus assura la Sicile aux Romains, puisqu'ils commandèrent désormais dans cette grande cité où ils s'étaient crus long-temps trop heureux d'avoir un allié fidèle.

Annibal, affligé de ces revers, mais non découragé, montrait tout ce que peut un grand génie à la tête d'une faible armée: combattant sans cesse, s'affaiblissant journellement, sans jamais recevoir de renforts, il se maintenait en Italie; et cela seul était un prodige. Employant tantôt la force et tantôt l'artifice, il échappait au nombre par ses manœuvres, et profitait de toutes les fautes des ennemis pour remporter sur eux quelque avantage. Au moment où on le croyait unique-

ment occupé à se défendre, il surprit Tarente et s'en empara.

de Capone.

Les Romains, voulant le priver du centre de ses opérations, vinrent assiéger Capoue. Annibal accourut à son secours, attaqua les lignes romaines et ne put les forcer. Tentant alors un moyen hardi pour faire lever le siége, il marcha rapidement sur Rome, et se présenta inopinément à ses portes.

Marche d'Annibal sur Rome.

Le sénat, effrayé de son approche, voulait rappeler l'armée; Fabius s'y opposa, et fit décider qu'il ne reviendrait que quinze mille hommes, et que le siége de Capoue serait continué. Les Romains ne se bornèrent pas à défendre leurs remparts, ils sortirent de leurs murs. Les deux armées en présence étaient rangées en bataille. Deux jours de suite on crut qu'un combat sanglant allait décider du sort des deux républiques; et deux fois, au moment de donner le signal, les armées se virent séparées par un orage terrible et par des torrens de pluie. La superstition crut que le ciel s'opposait aux vœux des combattans. Les Romains, loin d'être effrayés en voyant Carthage à leurs portes, envoyèrent, dans ce temps même, de nombreuses recrues en Espagne, et le champ sur lequel campait le général africain fut vendu à l'encan, et ne perdit rien de son prix. Annibal, ne pouon Noples. vant ni combattre ni effrayer de tels adversaires, s'écria : « Traversé dans mes projets, tantôt par

» l'ennemi, tantôt par le ciel, et toujours par mes

» concitoyens, je ne me crois plus destiné à pren-» dre Rome. » Il leva son camp, et se retira du côté de Naples.

Les Romains, qui pressaient toujours le siége Prise de Capone. de Capoue, s'emparèrent enfin de cette ville; et, pour la punir de sa désection, ils exercèrent sur elle une atroce vengeance. Ils mirent à mort tous les sénateurs, et réduisirent le peuple en esclavage. D'un autre côté les deux Scipions, dont l'union de deux Sciavait assuré les succès, et qui venaient de rem-pions. porter tant de victoires en Espagne, commirent la faute de séparer leurs troupes. L'armée carthaginoise les attaqua l'un après l'autre; ils furent battus, et périrent les armes à la main. Néron, qui leur succéda, ne put réparer leur défaite, et acheva de perdre tout ce qu'ils avaient conquis dans cette contrée. On voulut le remplacer; mais les plus comman ambitieux n'osaient prétendre à un emploi qui of- Publius Scifrait tant de périls et si peu d'apparencé de succès: personne ne se présentait pour solliciter le commanclement. Publius Scipion, âgé de vingt-quatre ans, osa seul le demander. Sa jeunesse pouvait effrayer; mais son éloquence et sa sagesse rassurèrent et persuadèrent les comices. Il fut nommé: ce choix sanva Rome et perdit Carthage,

Les armes romaines commençaient déjà à reporter dans la Grèce la crainte que Pyrrhus avait autrefois inspirée à l'Italie.

Lévinus attaqua le roi de Macédome, et rem-

cellus.

Consulat porta sur lui une victoire. On le fit consul avec et de Mar- Marcellus. Leurs triomphes répandirent dans Rome les richesses de Syracuse et de la Grèce. Lévinus partit ensuite pour la Sicile, s'empara d'Agrigente, et, par cette conquête, rendit les Romains seuls possesseurs de cette île, principal objet de la rivalité de Rome et de Carthage.

L'étoile d'Annibal avait pâli : Rome, éclairée

Mort de Marcellus.

par l'expérience, ne lui opposait plus de Flaminius. ni de Varron. Elle chargea Fabius et Marcellus de le combattre : malgré ses efforts, Fabius reprit Tarente; Marcellus, battu dans une première affaire, remporta quelque temps après un avantage. sur Annibal; suivant le sage système de son collègue, mais avec plus d'activité, il harcelait sans cesse les Carthaginois, et profitait de toutes les occasions favorables pour les entamer, en évitant habilement les affaires générages. Mais enfin sa prudence l'abandonna; nommé pour la cinquième fois consul, il voulut reconnaître lui-même le camp ennemi, tomba dans une embuscade, et périt. Sa. mort remplit d'une douleur profonde les légions, qu'il avait si souvent conduites à la victoire. Elles appelaient Fabius le bouclier, et Marcellus l'épée. de Rome. Les surnoms donnés par les soldats restent toujours; c'est la justice et non la flatterie qui les dicte.

Honnepts funèhres rendus à Marcellus

Lorsqu'on porta le corps du consul sous les yeux Par Annibal d'Annibal, il répandit des larmes sur son noble

ennemi, rendit hommage à sa gloire, mit à son doigt la bague que portait cet illustre guerrier, posa une couronne d'or sur sa tête, lui rendit avec pompe les honneurs funèbres, et envoya ses cendres au jeune Marcellus son fils. Quoi qu'en ait dit la passion des historiens romains, un homme capable de tels procédés ne pouvait être un guerrier barbare. Les âmes généreuses connaissent seules de si touchans égards pour les vaincus.

Les dangers d'Annibal abandonné sans se cours Défaite et au milieu de l'Italie, et la perte totale de la Sicile drubal. ouvrirent enfin les yeux des Carthaginois que la haine d'Hannon s'efforçait de tenir fermés. Ils lui envoyèrent une forte armée, sous les ordres de son frère Asdrubal, qui traversa sans obstacles les Gaules et les Alpes; mais la rapidité même de sa marche devint la cause de sa perte. Comme aucun ennemi ne l'arrêtait, il arriva dans la Gaule Cisalpine beaucoup plus tôt que ne l'avait compté Annibal, qui se trouvait encore en Campanie, ayant en tête l'armée romaine commandée par le consul Claudius Néron. Celui-ci, informé de l'arrivée d'Asdrubal par un courrier intercepté, partit avec un détachement de six mille hommes, et courut rejoindre dans la Cisalpine son collègue Livius. Tous deux réunis marchèrent contre Asdrubal, qui voulait prudemment attendre son frère et éviter le combat. Mais lorsqu'il marchait pour s'éloigner des Romains, il fut égaré par la perfidie de

ses guides. Errant à l'aventure, les consuls l'atteignirent, et l'obligèrent de livrer bataille. Après avoir vainement justifié par des prodiges de valeur la confiance de Carthage et son ancienne renommée, voyant ses rangs enfoncés, et son armée nonseulement vaincue, mais détruite, il se précipita au milieu des légions romaines, et y trouva une mort glorieuse.

Néron, revenant promptement en Campanie, jeta la tête d'Asdrubal dans le camp d'Annibal, qui apprit ainsi, par cet affreux message, la perie de son frère et de ses dernières espérances.

Magnanimité du jeune Scipion.

Cependant le jeune Scipion vengeait en Espagne son père et son oncle, et réparait toutes leurs pertes. Une brillante valeur, une rare prudence, une grande fermeté et de douces vertus le faisaient à la fois craindre, admirer et chérir. Il rétablit la discipline par sa sévérité, effraya les ennemis par son audace, et se concilia l'affection des Espagnols par sa justice.

Le sort des armes l'avait rendu maître d'une jeune princesse dont l'Espagne admirait la beauté. Suivant les mœurs du temps, cette captive lui appartenait et se trouvait livrée à ses désirs: la vertu des grands hommes ne dépend pas des préjugés de leur siècle; dignes de l'immortalité, ils pressentent la justice éternelle. Scipion, vainqueur de ses propres passions, rendit la jeune Espagnole au prince Alicius qui l'aimait et qu'elle devait épouser. Cette

générosité lui valut des hommages plus sincères et des alliés plus dévoués que toutes ses victoires.

Cet babile général, du lieu de suivre un système lent et timide, ne s'amusa point à regagner peu à Carthagene peu les places perdues par les Romains; il marcha scipion. rapidement sur Garthagene qu'on croyait inattaquable, s'en empara, et détruisit par ce seul coup le centre des forces de ses ennemis.

La supériorité de la cavalerie numide était le plus ferme appui de Carthage; il trouva le moyen de lui enlever cet avantage en s'attachant Masimissa, un des princes numides, le plus distingué par son expérience et par son courage. Ce fut amsi que son adresse, ses vertes et son habileté chassèrent les Carthaginois de l'Espagne, et la soumicentaux Romains.

Lorsque Scipion tevint à Rome il avait vingtneuf ans. On me pouvair plus lui reprocher sa jeu-de Scipion à nesse; le pemple compta le nombre de ses exploits, oublia celui de ses années, et l'élut consul.

Il dit au sénat que le seul moyen de faire sortir Annibal d'Italie était de porter la guerre en Afri-nomination que. Fabius, ennemi de tout parti hasardeux, et peut-être cette sois trop temporiseur, combattit avec véhémence l'avis du jeune consul. Le sérat incertain n'esuit décider entre l'audace forunée du jeune commerant de l'Espagne et la vieille expérience de l'ancien dietateur. Ne voulant ni refaser ni accueillir pour le unoment le conteil de

Scipion, il attendit que la réflexion eut muri un si ent en Si-vaste projet. Le jeune consul obtint seulement le commandement de la Sicile, et la permission de passer en Afrique, lorsque des informations complètes l'auraient convaincu de la nécessité de l'entreprise et de la possibilité du succès.

Scipion, ferme dans ses plans, mais soumis aux ordres du sénat, passa en Sicile, y resta une année, et employa ce temps aux préparatifs qui devaient assurer la réussite de son expédition.

En 549 on célébra le nouveau lustre; le dénombrement prouva que, malgré la guerre, la population s'était augmentée depuis cinq ans de soixante-dix-huit mille citoyens. On apprit en même temps que Scipion, profitant de la confiance du sénat, et s'embarquant à la tête d'une armée nombreuse, avait battu la flotte carthaginoise et tué plus de trois mille hommes avec Hannon, leur amiral; qu'il était débarqué en Afrique, et que Masinissa venait de le joindre avec'une cavalerie numide nombreuse, autrefois objet d'effroi, maintenant sujet d'espérance pour Rome.

Scipion, sans perdre de temps, mit le siége devant Utique (aujourd'hui Biserte). Syphax s'était emparé du royaume de Numidie pendant l'absence de Masinissa; il vint au secours d'Utique avec l'armée de Carthage. L'audace de Scipion était toujours accompagnée de prudence. On admirait en lui la valeur de Marcellus unie à la sa-

gesse de Fabius. Ajournant ses projets pour en assurer le succès, il leva le siége et prit des quartiers d'hiver. A l'approche du printemps, il revint devant : Utique. Apprenant alors que les ennemis, retenus, encoré par le froid, avaient, au lieu de tentes, des baraques couveries de nattes, de roseaux et de bois sec, il déguise en esclaves des officiers et des soldats déterminés; par ses ordres, ils se rendent dans le camp ennemi, s'y dispersent et y mettent le feu. Les Carthaginois et les Numides accourent en foule pour l'éteindre : au milieu de ce désordre, Scipion et son armée arrivent, fondent sur les ennemis qui étaient sans armes, les passent au fil de l'épée, laissent quarante mille morts sur la place, et emmènent six mille captifs, Les débris de l'armée vaincue se rallièrent bientôt; mais Scipion, sans leur laisser le temps de respirer, les attaqua de nouveau et les désit complétement,

Carthage, abattue par ses défaites, demanda la paix à Rome; mais comme elle rappelait en même temps Annibal en Afrique, le sénat romain regarda cette négociation comme un piége, et refusa les propositions qui lui étaient faites. Cependant Syphax, ayant de nouveau rassemblé une armée, revint attaquer Scipion qui le battit encore et le fit prisonnier.

Masinissa, délivré de l'obstacle qui le séparait de de Masinisson trône, et menant à sa suite Syphax enchaîné, Sophoniste,

marcha sur Cirthe, capitale de la Numidie. Elle lui ouvrit ses portes; mais il y trouva un ennemi plus redoutable pour lui que les rebelles qu'il avait vaincus. Sophonisbe, Carthaginoise de naissance et femme de Syphaz, commandait dans cette ville. Elle vint se jeter aux pieds de Masinissa, et lui demanda pour unique grâce de ne pas la livrer aux Romains. Le roi numide, ardent coname le ciel de sa contrée, s'enflamma pour sa captive t enivré d'un amour qui ne lui permettait plus d'écourer la raison et de consulter la politique, il épousa la reine, se soumit à ses volontés; et lui promit d'embrasser le parti de Carthage.

Scipion, toujours à l'abri de la surprise par sa prudente activité, ne laissa pas à Masinissa le temps de consommer sa trahison, et d'opérer dans l'esprit des Numides la révolution qu'il projetait.

Mort de Sophonisbe L'approche de l'armée romaine força ce prince à retourner dans le camp des Romains. Il avous sa faiblesse, et pria le consul de ne point régarder comme captive la femme qu'il venait d'épouser. Ses prières furent inutiles : l'inflexible Scipion lui répondit qu'il avait disposé d'un bien qui ne lui appartenait pas ; que Sophonishe, prisonnière des Romains, était la cause de la défection de Syphax; que s'allier avec elle c'était rompre avec Rome, et que, malgré son titre de reine et d'épouse, il la réclamait comme esclave. Masinissa désespéré pré-

féra pour Sophonisbe la mort à l'outrage; il lui envoya une coupe de poison, qu'elle reçut avec. reconnaissance et vida sans terreur. Ainsi se termina la vie d'une reine célèbre, dont l'inconstance n'empêche pas de plaindre le malheur.

Scipion, pour récompenser la servile obéissance de Masinissa, lui donna la couronne de Numidie, et s'efforça vainement d'ennoblir l'opprobre de ce prince par la pompe extraordinaire de son cou-

ropnement.

Lorsque Annibal recut l'ordre de repasser en Retour Afrique, il éclata en plaintes amères contre le sé Carthege. nat de Carthagé, qui, pendant quinze années, ne l'ayait pas secouru, et qui lui faisait perdre en un seul jour le fruit de tant de travaux et de gloire.

Il se reprochait de n'avoir point ose, après la victoire de Cannes, marcher contre Rome, et de n'avoir pas péri à ses portes. Avant de s'embarquer, il fit élever sur la côte, près du temple de Junon, une colonne sur laquelle on grava, en lettres grecques et phéniciennes, le récit de ses exploits; oubliant sans doute qu'un monument dressé par un fugitif n'est qu'un trophée de plus pour ses en-

Dans sa traversée, il ne parla que de la mort d'Asdrubal, de Magon ses frères, et de celle de tous les braves amis qu'il avait perdus. Tel est le sort de l'ambitieux; il s'endort sous des lauriers, et se réveille sous des cyprès.

Arrivé à Carthage, il trouva sa patrie épuisée d'armes, d'argent, et dominée par la faction populaire, à laquelle la sagesse du sénat n'avait plus la force de résister. Il regarda, dans cette circonstance, une paix désavantageuse comme l'unique voie de salut encore ouverte à ses concitoyens. Mais leur imprudence et leur avidité venaient de la rendre plus difficile à obtenir. Après la prise de Cirthe, Scipion, accueillant les propositions de Carthage, lui avait accordé une trève pour qu'elle enyoyât des ambassadeurs à Rome. Les conditions de la paix proposée étaient dures, mais supportables. Le sénat romain, les agréant, avait renvoyé les ambassadeurs, en autorisantScipion à conclure le traité. Tandis qu'ils étaient en route, une flotte romaine, chargée de vivres, d'argent et de munitions, fut poussée par l'orage sur la côte d'Afrique. Cette riche proie tenta la cupidité du peuple carthaginois, dont l'insolence s'était réveillée depuis l'arrivée d'Annibal. Au mépris de la trève, le sénat céda aux vœux de la multitude; on s'empara de la flotte romaine.

La trève rompue, Annibal sortit de la ville avec son armée, marcha au-devant des Romains, et campa près d'eux dans la plaine de Zama.

Cet illustre général avait trop éprouvé l'inconstance de la fortune pour livrer sans regret la destinée de sa patrie au hasard d'une seule bataille. Décidé à tenter, avant de combattre, un dernier effort pour obtenir la paix, il demanda une entrevue à Scipion, qui la lui accorda.

Lorsque ces deux grands hommes s'approchè- Entrevue reut l'un de l'autre, se contemplant tous deux descipionet avec une surprise mêlée de respect, ils gardèrent quelqué temps un profond silence. Annibal enfin, prenant le premier la parole, lui dit: « O com-» bien je désirerais que les Romains et les Cartha-» ginois n'eussent jamais pensé à s'étendre, les » uns au-delà de l'Italie, les autres au-delà de » l'Afrique, et qu'il aurait été heureux pour le » monde qu'ils se fussent renfermés dans les li-» mites que la nature semblait leur avoir pres-» crites? Nous avons pris d'abord les armes pour » la Sicile; nous nous sommes ensuite disputé la » domination de l'Espagne: ensin, aveuglés par » la fortune, nous avons porté nos fureurs jusqu'à » vouloir nous détruire réciproquement. Mes » troupes ont assiégé Rome, et vous attaquez au-» jourd'hui Carthage. S'il en est encore temps, » apaisons la colère des dieux; bannissons de nos » cœurs cette funeste jalousie qui nous a fait dé-» sirer notre ruine mutuelle. Pour moi, je sais » trop, par une longue expérience, combien la » fortune est inconstante, et avec quelle perfidie » elle se joue de la prévoyance des hommes. Aussi, » je suis très-disposé à la paix; mais, Scipion, je » crains que vous ne soyez pas dans les mêmes » sentimens. Vous êtes dans la fleur de votre jeu-

» nesse, entouré de l'illusion des succès; en Es-» pagne, en Afrique, le sort a comblé tous vos » vœux; aucun revers n'a jusqu'à présent traversé » le cours de vos prospérités. La force de mes rai-» sons, le poids de mon exemple ne pourront » vous persuader. Cependant, considérez, je vous » prie, combien il est peu raisonnable de compter » sur les fayeurs du sort. Il ne vous est pas néces-» saire, pour juger ses vicissitudes, de chercher » des lecons dans l'antiquité; jetez les yeux sur moi: » je suis ce même Annibal qui, après la bataille » de Cannes, maître de la plus grande partie de » l'Italie, parut sous les remparts de Rome. » Là je délibérais déjà dans mon camp sur ce » qu'il me conviendrait de faire de vous et de votre » patrie; et aujourd'hui, de retour en Afrique, » je me vois forcé de traiter avec un Romain, qui » ya décider de mon salut et de celui de Carthage. » Que cet exemple vous apprenne à ne pas vous » enorgueillir de vos triomphes passés. Songez » que vous êtes homme; préférez un bien assuré à un mieux incertain, et ne vous exposez pas » sans nécessité au péril qui vous menace. Une » victoire de plus ajouterait peu à votre renom-» mée; une défaite vous enlevera votre gloire; » considérez d'ailleurs que le but de ma de-» marche n'a rien que d'honorable pour vous. » Par la paix que je vous propose, la Sicile, la » Sardaigne, l'Espagne, qui étaient le sujet de la n guerra, dementeront aux Romains. Ils passén descrit aussi toutes les îles situées entre l'halie et n l'Afrique; nous y renongons, et je crois que n ces sonditions, qui na mous donnent d'autre n avantage que la sécurité pour l'avenir, sont n très-glorienses pour vous et pour votre répun blique, n

n piop, ce sont les Carthaginois qui ont commencé n la guerre de Sicile et d'Espagne; vous ne pouvez 9 l'agnorar, et les dieux le savent, puisqu'ils ont » savovisá non l'agression, mais la désense. Mes n succès ne me font pes perdes de vue l'inconu stance de la fortune et l'incertitude des choses p humaines. Si, avant monarrivée en Afrique, xous » fussiez sorti de l'Italie, et si vous nous eussiez n proposé la paix telle que vous nous l'offrez, je » ne crois pas que Rome l'ent refusée. Mais au-» jourd'hui, quand vous avez quitté l'Italie mal-» gré vous, et lorsque nous nous voyons en Afri-» que les maîtres de la campagne, les affaires » changent de face. Bien plus, malgré vos défaites, » nous avions consenti à une sorte de traité; in-» dépendamment des articles que vous proposez; » on avait décidé que les Carthaginois nous ren-» draient nos prisonniers sans rançon; qu'ils nous » livreraient leurs vaisseaux pontés; qu'ils nous » paieraient einq mille talens, et donneraient des » otages. Telles étaient les conditions convenues;

» nous les avions envoyées à Rome : Carthage sol-» licitait vivement leur adoption; et lorsque le » sénat et le peuple romain les ont acceptées, les » Carthaginois manquent de parole, nous trom-» pent et rompent la trève. Que faire dans une » telle circonstance? Faut-il encourager et ré-» compenser la trahison? Vous croyez que, si » Carthage obtient ce qu'elle demande, elle n'ou-» bliera pas un si grand bienfait; mais ce qu'elle » avait demandé et obtenu comme suppliante, ne » l'a pointempêchée, sur le faible espoir inspiré » par votre retour, de se montrer de nouveau en » ennemie. Si vous consentiez à quelques condi-» tions plus rigouréuses, on pourrait encore né-» gocier; mais puisque vous refusez même ce dont » on était précédemment convenu; toute confé-» rence devient inutile. En un mot, il faut que » vous et votre patrie vous vous rendiez à discré-» tion, ou que le sort des armes décide en votre » faveur. »

Bataille de Zama.

Scipion ne voulait point se relâcher de ses prétentions, et Annibal ne pouvant se décider à signer une paix honteuse, les deux généraux se séparèrent. Le lendemain les armées sortirent de leurs camps, et se préparèrent à combattre; les Carthaginois pour leur salut, les Romains pour l'empire du monde. Jamais nations plus belliqueuses, jamais chefs plus habiles ne s'étaient vus en présence, et jamais un plus grand prix n'avait excité l'ardeur des combattans.

Scipion mit en première ligne les hastaires, avec des intervalles entre les cohortes; à la seconde, les princes, derrière les cohortes et non derrière les intervalles, afin de laisser passage aux éléphans; les triaires formaient la réserve. Lélius, avec la cavalerie d'Italie, composait l'aile gauche; Masinissa occupait la droite avec les Numides; on jeta des vélites dans les intervalles de la première ligne, avec ordre de se retirer par ces intervalles s'ils étaient poussés par les éléphans. Scipion parcourut les rangs, et anima ses troupes en leur rappelant leurs exploits. « Songez, soldats, disait-il, que la » victoire vous rendra maîtres du monde. Si vous » tournez le dos, la misère et l'infamie vous at-» tendent: vous n'aurez pas un lieu de retraite » en Afrique. Une domination universelle, ou » une mort glorieuse, voilà les prix que le ciel » nous propose. Un lâche amour de la vie vous » ferait perdre les plus grands biens, et vous li-» yrerait aux plus grands malheurs. En marchant » à l'ennemi ne pensez qu'à la victoire ou à la n mort, sans songer à l'espoir de survivre au » combat. Combattons dans ces sentimens, et le » triomphe est à nous ».

Annibal avait mis en avant de son armée quatrevingts éléphans; ensuite douze mille Liguriens, Gaulois, Baléares et Maures. Derrière cette ligne,

les Africains et les Carthaginois. Il tint su réserve éloignée d'un stade, et la forma des troupes venttes avec lui d'Italie. L'aile gauche se composait de la cavalerie numide et la droite de celle des Carthaginois. Chaque officier encourageant les troupes de son pays. Annibal, galopant sur la troisieme lighe, S'écriait: a Camarades, souvenez-vous que depuis » dix-sept ans nous servolis ensemble; rappelez-» vous le gratid nombre de batailles que vous avez n livrées aux Romains! Victorieux dans toutés, n vous ne leur avez pas même laissé l'espoir de » vous vaincre. A la Trébla, vous avez Batta le » père de celui qui vous attaque ici : je ne com-» parerai politi Trasimène et Cannes à la bataille » d'aujourd'hui. Jetez les yeux sur l'armée enne-» mie; elle n'offre qu'une faible partie de ce que » nous avions alors à combattre : vous n'avez à » repousser que les enfans et les débris de ceux » qui ont cent sois pris la fuite devant vous. Je » ne vous demande que de conserver votre gloire, » et de ne pas perdre votre réputation d'inp vincibles, y

Après quelques escarmouches de cavalerie, Annibal poussa les éléphans sur les Romains. Une partie de ces animaux, effrayée par le son des trompettes, se retourna, et mit le désordre parmi les Numides. Masinissa en profita pour renverser l'aile gauche. Les autres éléphans firent beaucoup souffrir les vélites, qui se reurèrent; mais les co-

hortes détruisirent à coups de traits et mirent en fuite ces monstres. L'elius, au milieu de ce tumulte, tomba sur la cavalerie de Carthage, et la mit en déroute. L'infanterie romaine et l'infanterie auxiliaire de Carthage se chargerent bientôt et se mélèrent. Après une longue résistance, la supériorité des armes romaines l'emporta, et les étrangers, forcés à la retraite, tombèrent sur la troisième ligne africaine, qui les repoussa: de sorte qu'ils furent tués à la fois par les Carthaginois et par les Romains.

Après leur destruction, l'espace qui sa trouvait entre la réserve d'Annibal et les légions romaines gineis était obstrué par les morts et par les blessés; on eut beaucoup de peine à se joindre. Mais enfin la mèlée deviut furieuse, et digne du courage des deux nations. La fortune semblait indécise, lorsque Lélius et Masinissa, revenant de la poursuite de la cavalerie ennemie, chargerent par derrière les phalanges d'Annibal, et les passèrent an fil de l'épée. Comme le combat avait lieu dans une plaine, très-peu de fuyards purent se dérober à la cavalerie. Les Romains perdirent près de quinze cents hommes; vingt mille Carthaginois furent tués et vingt mille prisonniers. Ainsi se termina cette journée, qui décida du sort de Rome et de Carthage.

Scipion livra au pillage le camp des Africains. Annibal se retira à Adrumette. Il avait montré d'Annibal

dans cette bataille malheureuse tant de courage et d'habileté que la fortune ne put lui enlever que le succès et non la gloire.

Trève entre les deux ar-

Ce grand homme, revenu à Carthage, déclara que, toutes ressources étant détruites, la résistance devenait impossible, et qu'il fallait consentir à la paix que dicterait le vainqueur. On demanda et on obtint une trève. Des ambassadeurs furent envoyés à Rome pour annoncer la soumission des Carthaginois. Le sénat associa dix commissaires à Scipion, et leur donna des pleins-pouvoirs pour terminer une guerre qui durait depuis dix-sept ans. On conclut la paix aux conditions suivantes.

entre Rome

Rome retira toutes ses troupes d'Afrique; CartCarthage. thage lui céda toutes ses prétentions sur l'Espagne, la Sardaigne, la Corse et les îles de la Méditerranée. Elle convint de rendre tous les déserteurs. Il ne lui fut permis de conserver dans ses ports que dix galères à trois rangs de rames. Ses vaisseaux et ses éléphans furent livrés aux Romains. Elle promit de ne point faire la guerre ni en Afrique ni ailleurs, sans la permission de Rome. Elle consentit à rendre à Masinissa et à ses alliés tout ce qu'elle avait pris sur lui ou sur eux. Elle s'engagea à payer à Rome, dans l'espace de cinquante ans, la somme de dix mille talens, et donna cent otages peur gages de sa foi. Enfin, en attendant la ratification du traité, elle s'engagea à fournir des subsistances à l'armée romaine. Le sénat ratifia la paix,

en abrégeant seulement les termes du paiement des subsides.

Cette seconde guerre punique dura sept ans de moins que la première; elle finit l'an 553 de la fondation de Rome; du monde, 3804; la quatrième année de la cent quarante-quatrième olympiade; trois cent trente-huit ans après l'établissement des consuls; et cent vingt-neuf ans depuis l'incendie de Rome par les Gaulois, cent quatre-vingt-dixneuf ans avant Jésus-Christ.

## CHAPITRE DIXIÈME.

Guerre avec Philippe, roi de Macédoine. - Bataille de Cynocéphales. -Défaite des Macédoniens. - Traité de paix avec Philippe. -Victoire sur les Gaulois.—Adoption de la loi Porcia.—Abolition de la loi Oppia. - Victoire sur les Gaulois. - Victoire du consul Caton sur les Espagnols. - Défaveur éprouvée par Scipion l'Africain .- Accusation dirigée contre Annibal défendu par Scipion. . - Fuite d'Annibal en Syrie. - Invasion d'Antiochus en Grèce. -Ambassade de Rome au roi de Syrie. - Déclaration de guerre. -Victoire des Romains.-Retour d'Antiochus en Asie.-Défaite de la flotte syrienne.—Commandement confié à Cornélius Scipion.—Bataille de Magnésie.—Victoire des Romains.—Soumission d'Antiochus aux Romains. - Sa mort. - Triomphe de Scipion surnommé l'Asiatique. - Accusation de péculat contre Scipion l'Africain.—Son exil et sa mort. - Magnanimité de Tibérius Gracchus.-Condamnation de Scipion l'Asiatique à une amende.-Établissement des grandes routes d'Italie. — Mort d'Annibal. — Victoires sur les Espagnols et les Istriens. - Guerre avec Persée roi de Macédoine. — Consulat de Paul-Emile. — Bataille d'Enipée. — Défaite et fuite de Persée. — Entrevue de Paul-Emile et de Persée. — Triomphe de Paul-Emile à Rome. — Mort de Persée. Désintéressement de Paul-Emile. - Sa censure. - Sa mort. - Abaissement des rois et des peuples devant Rome. - Protection accordée aux Juifs. - Révolte dans la Gaule et en Espagne. - Perfidie de Sulpicius Galba. - Abolition des fêtes bacchanales.-Peste à Rome. - Epoque du poète Térence. — Guerre avec les Dalmates. — Rigidité de Caton le Censeur. — Invasion des Romains au delà des Alpes.

Rome venait de sortir avec éclat, par l'abaissement de sa rivale, d'une guerre dont les commen-

cemens avaient menacé sa propre existence. Mais ce triomphe, en lui assurant l'empire, ne lui rendit pas le repos. De nouvelles guerres occupèrent constamment ses armes et son active ambition. Les Espagnols, vaincus et non soumis, se révoltaient à chaque instant; la fierté de ces peuples, leur courage, et les difficultés qu'offrait un pays mal percé et rempli de montagnes, opposèrent une longue résistance aux vainqueurs.

En Italie, les Gaulois et les Liguriens, impatiens du joug, reprenaient chaque année les armes. Émilius, célèbre sous le nom de Paul-Émile, subjugua les peuples de la Ligurie. Le préteur Furius, et les consuls Valérius, Céthégus et Marcellus, ne purent réduire les Gaulois qu'après une lutte de plusieurs années et plusieurs batailles sangjantes, dont la dernière détruisit toute la nation des Boiens.

La république romaine, n'ayant plus de rivale en Sicile, en Afrique et sur la Méditerranée, venait de prouver à l'Europe que la discipline et la pauvreté doivent triompher à la longue des forces factices que donnent l'opulence et le commerce.

Il restait encore à vaincre un peuple redoutable par sa renommée. Depuis Alexandre-le-Grand, lippe, roi les Macédoniens passaient pour invincibles. L'effroi précédait leur célèbre phalange; les autres nations les regardaient comme leurs maîtres dans

l'art de la guerre, et la lutte, qui s'établit bientôt entre eux et les Romains, mit le comble à la gloire militaire de Rome en détruisant le prestige de l'ancienne réputation des conquérans de l'Asie.

Indépendamment de l'ambition toujours croissante du sénat romain, plusieurs causes rendaient cette nouvelle guerre inévitable. Philippe, roi de Macédoine, digne de son nom par son courage et par ses talens, avait signalé son règne par des victoires, et, tant qu'il écouta les conseils d'Aratus, général des Achéens, la fortune couronna ses armes. Il pouvait dominer facilement les Grecs en les réunissant sous ses étendards, et en protégeant leur liberté; mais, préférant bientôt l'encens empoisonné de ses favoris aux sages avis d'Aratus, son orgueil causa sa ruine, et des projets trop vastes de conquêtes renversèrent une puissance qu'il voulait follement étendre. Entraîné par les conseils intéressés de Démétrius de Phères, il crut pouvoir profiter de la défaite des Romains à Tran simène pour les écraser. Cessant d'être l'appui des Grecs contre les Étoliens, il conclut la paix à Naupacte avec cette nation qui ne vivait que de pillage. En même temps il s'unit avec Antiochus, dans le dessein d'opprimer les villes grecques d'Asie, et de dépouiller les rois d'Egypte de leurs possessions. Il joignit ses forces à celles du roi de Bithynie contre le roi de Pergame. Assisté des Achéens, il remporta contre Sparte des victoires

qui l'épuisaient sans l'agrandir; enfin, avide des richesses d'Athènes, il assiégea cette ville, sous prétexte de venger les Acarnaniens qui se plaignaient de la mort de deux hommes de leur nation que les Athéniens venaient de faire périr parce qu'ils avaient profané les mystères d'Eleusis. Toutes ces entreprises donnèrent aux Romains des alliés: les Spàrtiates, les Athéniens, les Illyriens et les Etoliens mêmes s'unirent au sénat contre lui. Philippe ne ménagea point les Rhodiens, et cette république, puissante par ses richesses et par ses vaisseaux, grossit le nombre des ennemis de la Macédoine.

Le sénat romain dissimula son courroux tant qu'il eut à craindre les Carthaginois; mais, après les avoir vaincus à Zama, il déclara la guerre aux Macédoniens. Le consul Publius Sulpicius Galba, abordant en Illyrie avec deux légions, s'empara de quelques places sur les frontières de la Macédoine. Vingt-sept vaisseaux romains, joints à ceux d'Attale, chassèrent Philippe des Cyclades et de l'Eubée, et le forcèrent à lever le siége d'Athènes.

L'année suivante le consul Duillius commença mollement la campagne, et sit peu de progrès. Titus Quintius Flaminius lui succéda. Ce général, plus habile, eut une entrevue avec Philippe, et, dans le dessein de se concilier l'esprit des Grecs, déclarant que Rome n'avait pris les armes que pour leur rendre la liberté, il proposa au roi de lui accorder la paix, à condition qu'il évacuerait toutes les villes de la Grèce et même celles de la Thessalie, toujours occupées, depuis Alexandre, par les Macédoniens.

Philippe, indigné d'une telle proposition, lui dit: « Quand vous m'auriez vaincu, vous ne m'im» poseriez pas des lois plus dures! » Les conférences furent rompues; Flaminius, campé dans l'Epire, força les défilés qu'on croyait inaccessibles, battit Philippe, le contraignit à se retirer en Macédoine, s'empara de la Thessalie, et mit le siége devant Corinthe, en publiant qu'il ne voulait la prendre que pour l'affranchir du joug des Macédoniens.

Les Achéens, gagnés par cette déclaration, quittèrent le parti de Philippe, et devinrent les alliés des Romains. Nabis, tyran de Sparte, remit dans leurs mains la ville d'Argos; toute la Béotie embrassa leur cause. Ainsi la politique de Flaminius lui valut plus de conquêtes que ses armes.

Suivant un ancien usage, les nouveaux consuls nommés devaient succéder aux anciens dans le commandement; mais, l'intérêt public l'emportant sur la coutume, on ne voulut pas rappeler un si habile général, et Quintius Flaminius resta en Grèce avec le titre de proconsul.

Bataille de Cynocéphales. Philippe, ayant réuni toutes ses forces, occupait une position avantageuse en Thessalie, dans les montagnes de Cynocéphales. Flaminius mar-

cha contre lui et l'attaqua. Jusque là les Romains n'avaient combattu que contre les alliés et la cavalerie légère du roi de Macédoine; c'était la première fois que les légions romaines et la phalange macédonienne se livraient bataille. Des deux côtés l'ardeur était égale, des deux côtés de glorieux souvenirs inspiraient la confiance et enflammaient le courage. Chacun de ces deux peuples belliqueux sentait que, s'il obtenait la victoire, il n'aurait plus de rival qui pût lui disputer la palme militaire. La forte position des Macédoniens rendit l'attaque longue et difficile; mais la phalange, plus redoutable en plaine que dans les montagnes, ne pouvait ni se mouvoir avec facilité, ni conserver l'ensemble qui faisait sa force. Assaillie de tous côtés par netaite les cohortes romaines divisées en petites troupes, nions. après une opiniatre résistance, elle céda la victoire, et prit la fuite. Philippe perdit dans cette affaire treize mille hommes qui composaient la moitié de son armée. Abattu par ces revers, il demanda la paix, et l'obtint aux conditions sui-doppie avec vantes: il ne gardait d'autres possessions que la Macédoine, promettant d'évacuer toutes les villes grecques, de payer un tribut annuel, de rendre aux Romains les prisonniers, et de livrer tous ses vaisseaux.

On stipula en même temps que les Romains, jusqu'à ce qu'ils fussent rassurés contre les entreprises d'Antiochus, roi de Syrie, occuperaient les

villes de Chalcis dans l'Eubée, de Démétriade en Thessalie, et de Corinthe en Achaie, trois places que Philippe avait coutume de nommer les entraves de la Grèce.

Les conditions du traité n'étaient pas connues, lorsque les Grecs apprirent la défaite de Philippe; ils crurent n'avoir fait que changer de maître; aussi rien ne peut exprimer leur surprise et leurs transports lorsque, au milieu des jeux isthmiques qui se célébraient alors, un héraut, par les ordres de Flaminius, dit à haute voix : « Le sénat et le » peuple romain, et Quintius Flaminius, général » de leurs armées, après avoir vaincu Philippe et » les Macédoniens, délivrent de toute garnison et » de tout impôt les Corinthiens, les Locriens, les » Phocéens, les Eubéens, les Achéens, les Ma-» gnésiens, les Thessaliens et les Perrhèbes; les dé-» clarent libres, leur conservent tous leurs privi-» léges, et veulent qu'ils se gouvernent par leurs » lois et leurs coutumes. »

Les Grecs, dans l'ivresse de leur joie, après avoir entendu cette proclamation, baisaient les vêtemens des Romains, et montraient, par le servile excès de leur reconnaissance, combien ils étaient devenus peu dignes de cette liberté que des âmes faibles peuvent regretter, mais que des âmes fortes peuvent seules conserver.

Ce voile de modération dont Rome se couvrait cacha ses projets, trompa tous les peuples, et les

lui livra. Ils se seraient armés contre des conquérans; ils volèrent au-devant du joug qui ne s'offrait que sous la forme d'un appui, et ils crurent aveuglément ce que disait depuis Cicéron: « Qu'on » pouvait regarder les Romains plutôt comme les » patrons que comme les maîtres de l'univers. » Cet affranchissement passager de la Grèce eut lieu l'an 557 de Rome.

Cependant Sparte et les Étoliens conçurent bientôt une juste mais tardive crainte de la puissance et des desseins secrets de leurs nouveaux protecteurs. Nabis, tyran de Lacédémone, voulut reprendre Argos: les Romains lui firent la guerre; il fut vaincu; mais Flaminius ne rétablit à Sparte ni les Héraclides ni la liberté. La domination d'un tyran sur cette cité belliqueuse était plus conforme aux intérêts de Rome. Les Etoliens se plaignirent hautement du peu de sincérité du général romain; Flaminius se justifia adroitement au milieu de l'assemblée des Grecs; et, certain que les germes de division qu'il laissait parmi eux assuraient assez leur dépendance, il ramena ses légions en Italie, et recut les honneurs d'un triomphe qu'avaient également mérité sa fortune, son courage et sa prudence.

A peu près à la même époque, les consuls rem-victoire sur portèrent en Italie une victoire considérable sur les Gaulois. Chaque citoyen romain croyant sen-Adoption de la loi Portia tir que sa propre dignité devait s'accroître en pro-

portion de la puissance et de la gloire nationale, un tribun du peuple fit adopter la fameuse loi Porcia, qui défendait aux licteurs, sous peine de mort, de frapper de verges un citoyen romain.

Abolition de la loi Op pia. Dans les jours funestes où les victoires d'Annibal menaçaient Rome d'une ruine prochaine, la loi Oppia avait défendu aux dames romaines de porter des bijoux, des étoffes riches, et de se servir de chars, excepté les jours où elles se rendaient aux sacrifices publics.

Les circonstances étant changées par l'évacuation de l'Italie et par les triomphes de Rome, les dames romaines réclamèrent vivement l'abolition de la loi du tribun Oppius. Leurs intrigues captaient tous les suffrages; l'inflexible Caton s'opposa seul à leurs demandes.

« Si chacun de nous, dit-il, avait su faire respecter dans sa maison ses droits et son autorité,
nous n'aurions point à répondre aujourd'hui à
cette réunion étrange de toutes les femmes.
Bravant notre pouvoir dans nos foyers, elles
viennent encore, sur la place publique, fouler
aux pieds les lois. Comment, étant rassemblées,
leur résister, quand isolément chacun de nous
a cédé à leurs caprices? Rien n'est si dangereux
que d'autoriser les intrigues et les assemblées
des femmes. Moi, consul, je rougis de me voir
forcé de traverser leur foule pour arriver à cette
tribune. Il ne leur reste plus qu'à se retirer

3**7**9

» comme le peuple sur le mont Aventin, pour » nous imposer des lois. Si je n'avais pas voulu » leur épargner la honte des reproches publics » d'un consul, je leur aurais dit: Votre pudeur » peut-elle vous permettre de parcourir ainsi les » rues, d'assiéger notre passage, et d'adresser des » prières à des hommes qui vous sont étrangers? » Croyez-vous avoir plus de crédit sur eux que » sur vos époux? Si vous vous renfermiez dans les » bornes prescrites par vos devoirs, vous ignore-» riez ce qui se passe ici. Où en sommes-nous? » La loi défend aux femmes de plaider sans auto-» risation, et nous leur permettons de se mêler » du gouvernement et d'assister à nos délibéra-» tions! Si vous leur cédez aujourd'hui, que n'ose-» ront-elles pas dans la suite? qui peut excuser » leur licence? quel motif cause leur réunion et » leurs alarmes? leurs époux, leurs enfans sont-» ils prisonniers d'Annibal? Nous sommes à l'abri » de ces calamités. Est-ce un motif religieux qui » les rassemble? Non: ce n'est point la mère Ida » qu'on apporte de Phrygie. Écoutez-les: elles » vous demandent la liberté de se couvrir d'or et » de pourpre, de briller sur des chars pompeux, » et de triompher ainsi de vos lois. » Le luxe est le fléau destructeur des empires.

» Le luxe est le fleau destructeur des empires.
» Marcellus, en nous apportant les richesses de
» Syracuse, a introduit dans Rome ses plus dan» gereux ennemis. Du temps de Pyrrhus, les fem-

» mes ont rejeté les présens de Cynéas; aujour-

» d'hui elles voleraient au-devant de lui pour les » accepter. C'est la haine de l'égalité qui réclame

» ces distinctions de richesses: gardez-vous d'ex-

n citer cette émulation de vanité. Lorsqu'un époux » sera trop pauvre pour satisfaire l'avidité de sa

» femme, elle s'adressera aux étrangers dont elle

n sollicite aujourd'hui les suffrages. Votre fai-

» blesse perdra les mœurs. Ainsi je pense qu'on

» ne doit point abroger la loi Oppia. »

Lucius Valérius, plaidant la cause des femmes, répondit:

« Les invectives de Caton contre les dames ro-

» maines sont injustes: il faut réfuter une opinion

» à laquelle le caractère du consul donne un si

» grand poids. Cet orateur austère, et quelquesois

» trop dur dans ses expressions, a cependant un

» cœur doux et humain. Il ne pense pas tout ce

» qu'il dit contre ces femmes vertueuses qu'il a

» plus attaquées que nous. Il blâme l'assemblée

» des femmes; mais j'opposerai Caton à lui-même.

» Ouvrez son livre des Origines; voyez tous les

» éloges qu'il donne aux femmes pour avoir ter-

» miné le combat des Sabins et des Romains.

» Comme il les admire, lorsqu'elles sont venues-

» désarmer Coriolan dans son camp! Après la

» prise de Rome par les Gaulois, ne s'assemblè-

» rent-elles pas pour fournir l'or qui rachetait sa

» liberté? Dans la dernière guerre n'ont-elles pas-

» porté tout leur argent au trésor public épuisé. » Elles se sont sacrifiées vingt fois à nos intérêts: » permettons aussi qu'elles défendent les leurs. » Nous accueillons souvent la prière d'un esclave, » et on veut qu'on rejette celle des dames les plus » respectables de la ville! Le consul confond deux » genres de lois: les unes sont générales, et doi-» vent toujours durer; les autres cessent avec les » circonstances qui les firent naître. On ne gou-» verne pas un vaisseau dans le calme comme dans » la tempête. Annibal, après la bataille de Can-» nes, se trouvait aux portes de Rome lorsqu'on a » fait la loi Oppia. Les dames romaines étaient » alors si profondément affligées qu'on fut obligé » de borner leur deuil à un mois. Voulez-vous » qu'elles soient les seules qui ne jouissent pas du » retour de la prospérité publique? Serons-nous » sévères pour les innocens plaisirs de leur pa-» rure, lorsque nous nous montrons vêtus de » pourpre, avec des équipages et des armes ma-» gnifiques? Voulez-vous que les housses de nos » coursiers soient plus hrillantes que les voiles de » nos épouses? Rome n'est-elle plus le siége de » l'empire? Souffrirez-vous que les Eques, les » Latines, passent en char à côté de vos femmes » à pied? Vous avez l'autorité, les magistratures, » les sacerdoces, les triomphes; vous vous ornez » des dépouilles de l'ennemi. Les femmes n'ont » qu'une gloire, celle d'être aimées de vous, et » qu'un plaisir, celui d'être parées pour vous

» plaire. Leurs vœux sont innocens, leurs de-

» mandes justes. Je ne vois pas de séditions dans

» leurs assemblées; ce sexe faible dépend de vous;

o vous pouvez tout sur lui, mais vous devez user

» avec modération de ce pouvoir. Je demande

» l'abrogation de la loi. »

La foule des femmes augmentait sans cesse; après un long débat, les dames romaines remportèrent la victoire sur le sévère Caton, et toutes les tribus prononcèrent l'abolition de la loi.

Victoires sur les Gaulois.

Cette année (558), Valérius, consul, défit les Gaulois. Reprenant encore les armes, ils éprouvèrent un nouvel échec, et Sempronius en fit un grand carnage.

Victoires du consul Caton sur les Espagnoles. Le département de l'Espagne était échu à Caton; plus heureux dans ses efforts contre les Espagnols que dans sa lutte opiniâtre contre la décadence des mœurs et contre le luxe des dames romaines, il remporta une victoire près d'Empories, et s'empara d'un grand nombre de places. Envieux de la gloire des autres, il ne fit pas compter la modestie au nombre de ses vertus. A son retour à Rome, il se vantait d'avoir pris plus de villes qu'il n'avait passé de jours dans son département.

L'année 559, les Romains accomplirent un vœu fait vingt-quatre ans avant. Ils célébrèrent le printemps sacré. Cette cérémonie consistait dans le

sacrifice qu'on y faisait à Jupiter de tous les animaux nés pendant cette saison.

Les sénateurs, qui peu à peu avaient cédé tant Défaveur de prérogatives utiles au peuple romain, blessèrent par Scipion l'Africain. sans prudence les vanités de ce même peuple, en s'attribuant aux spectacles des places distinguées. On accusa de cette innovation Scipion l'Africain, alors prince du sénat, et qui, en cette qualité, opinait le premier. Cette faute légère lui enleva l'affection de l'inconstante multitude, effaça presque le souvenir de ses grands services, et contribua dans la suite aux malheurs que l'ingratitude et l'injustice lui firent éprouver. Ce grand homme ne tarda pas à s'apercevoir de la diminution de son crédit. Il sollicita vainement le consulat pour Scipion Nasica son parent. Le peuple lui préféra le frère de Flaminius qui jouissait alors de toute sa faveur.

Scipion Nasica répara en Espagne d'assez grands échecs reçus par le préteur Digitius, successeur de Caton. Le consul Minutius défit quarante mille Liguriens. Cornélius Mérula battit les Gaulois.

On s'attendait depuis quelque temps à une guerre plus importante. Les conquêtes et l'ambition d'Antiochus-le-Grand, roi de Syrie, excitaient l'inquiétude et la jalousie des Romains. Ce prince s'étendait en Asie, menaçait l'Europe, et donnait asile à l'implacable Annibal. Le ressentiment de Rome éclata dès qu'elle se vit délivrée de la guerre de Macédoine. La puissance des successeurs d'A-

lexandre en Asie et en Grèce s'était successivement affaiblie par leur corruption et par leur mollesse. Ils avaient laissé démembrer un empire déjà trop partagé. Les royaumes de Pergame, de Bithynie et de Cappadoce s'étaient formés. Les Gaulois avaient conquis une partie de l'Asie, qui reçut d'eux le nom de Galatie. Loin de se réunir pour s'opposer à de nouveaux démembremens, les rois d'Egypte et de Syrie, se disputant sans cesse la domination de la Palestine et de la Célésyrie, s'affaiblissaient mutuellement.

Lorsque Annibal envahit l'Italie, trois jeunes monarques régnaient en Orient: Antiochus en Syrie, Philippe en Macédoine, Philippator en Egypte.

Nous avons suivi tout à l'heure Philippe dans ses progrès et dans sa chute. Antiochus, au commencement de son règne, se laissa gouverner par Hermias, et Philopator par Sosybe, deux favoris lâches et crucls. Leur tyrannie excita des soulèvemens; la Perse et la Médie révoltées proclamèrent leur indépendance. Antiochus, ouvrant enfin les yeux, s'affranchit de sa servitude. Convaincu des crimes de son ministre, il aurait dû le faire juger, il le fit assassiner.

Cependant ses peuples lui donnèrent le nom de Grand, parce qu'il subjugua les rebelles, rétablit l'ordre dans l'Orient, et reprit sur Philopator la Celésyrie, la Judée et l'Arabie. Il ne put néanmoins vaincre les Parthes qui avaient reconquis leur liberté. Arsace, fils du fondateur de ce nouvel empire, résista au roi de Syrie, et le contraignit à reconnaître sa couronne et son indépendance.

Le roi d'Egypte, Philopator, mourut. Antiochus et Philippe avaient conclu un traité d'aillance dont l'objet était de dépouiller le nouveau roi, Ptolémée Epiphanes, de ses Ètats. Le roi de Macédoine, arrêté par la guerre que lui firent Rome, Attale et les Rhodiens, ne put remplir les vues de son ambition. Le jeune roi d'Egypte implora la protection de Rome, qui accepta la régence de son royaume, et confia l'éducation de ce jeune prince à un Grec nommé Aristomène.

Antiochus, qui avait porté ses armes jusqu'aux frontières d'Egypte, s'arrêta, conclut la paix, maria sa fille à Ptolémée, et promit de lui rendre la Palestine. De retour en Asie, il s'empara d'Ephèse, conquit la Chersonèse de Thrace, rebâtit Lysimachie, et forma le siége de Smyrne et de Lampsaque.

Ces villes se mirent sous la protection de Rome, qui fit auprès du roi de vaines démarches pour obtenir leur liberté. Cependant Antiochus et les Romains cachaient encore leur haine sous les apparences de l'amitié. Rome ne voulait point attaquer le maître de l'Asie avant d'avoir vaincu les Macédoniens, et Antiochus attendait, pour dé-

voiler les projets de son ambition, qu'il eut son--levé la Grèce et fait reprendre les armes à Carthage.

Depuis la paix conclue entre Rome et les Caririgéo con-Annibal, thaginois, Annibal, déployant autant de talens défondu par comme administrateur et de fermeté comme magistrat, qu'il avait montré de génie dans le commandement des armées, rétablit l'ordre dans les finances de Carthage, s'opposa vigoureusement à la décadence des meeurs, et punit avec sévérité les dilapidateurs qui fondaient leur fortune sur la ruine publique. Cette nouvelle gloire grossit le nombre de ses envieux et de ses ennemis. Chez les réuples corrompus, la vertu brille sans éclairer; elle se trouve toujours en minorité. La faction ennemie d'Annibal se vengea lachement de ce grand homme, en l'accusant auprès du sénat romain de projets tendant à rallumer la guerre, et de correspondances secrètes avec Antiochus.

Scipion l'Africain donna en cette occasion un nouveau histre à sa renommée en défendant Annibal. Sa générosité échoua contre l'antique haine et contre la basse jalousie des Romains. Le sénat 'envoya une ambassade à Carrhage pour demander qu'on lui fiviat cet horane, dont le nom seul Ilui inspirait encore tant d'effroi. Les umbassadeurs, arrivés en Afrique, obtinient du gouvernement carthaginois ce qu'ils désiraient. Mais ils ne purent s'emparer de leur illustre victime. Annibal, in-

Fuite n Syrie.

formé de l'objet de leur mission, s'embarqua secrètement la nuit, et se rendit à Tyr, où il recut l'accueil que méritaient sa gloire et son malheur, De là il vint à la cour d'Antiochus; il représenta à ce monarque que les Romains, puissans au-dehors, étaient faibles en Italie; que c'était là qu'il fallait marcher, etqu'on ne pouvaitles vaincre que dans Rome. Il offrait de se charger de cette expédition, et ne demandait que cent galères, dix mille hommes de pied et mille chevaux, tandis qu'Antiochus se rendrait en Grèce, pour le suivre en Italie quand il en serait temps. Il lui consellait aussi de s'allier intimement avec Philippe.

Ce plan, tout à la fois sage, hardi et digne du génie d'Annibal, éblouit d'abord le roi de Syrie; mais Villius, ambassadeur romain, affectant avec adresse de voir beaucoup Annibal, parvint à le rendre suspect au monarque. Les courtisans firent craindre au roi de Syrie la perte de sa gloire, s'il la partageait avec un héros dont le nom éclipserait le sien. Les grandes pensées ne peuvent germer et croître que dans les grandes âmes; si elles entrent dans un esprit étroit, elles y sont étrangères, et s'en voient bientôt chassées par des passions basses et vulgaires. Antiochus, renonçant à la conquête d'Antiochus de l'Italie, ne s'occupa que de celle de la Grèce, en Grèce. où les Etoliens l'appelaient, et lui prometteient des succès faciles.

Rome, alarmée de ses projets, lui envoya une

Ambassade pour l'en détourner; et, comme elle de Rome au venit de vaincre Philippe, se dépouillant de tout voile de modération, elle fit entendre au roi de Syrie un langage fier et menaçant qui ne laissait de choix qu'entre la guerre et la soumission; les ambassadeurs lui déclarèrent que, s'il voulait rester en paix avec Rome, il devait abandonner ses conquêtes dans la Chersonèse, ne point entrer en Europe, rendre aux villes grecques d'Asie leur liberté, et restituer au roi d'Égypte les pays dont il s'était emparé.

Antiochus, indigné de cette hauteur, répondit qu'en reprenant la Chersonèse il n'avait fait que rentrer dans la possession légitime d'un Etat conquis par Séleucus sur Lysimaque; que le sort des villes grecques devait dépendre de sa volonté et non de celle des Romains; et que Ptolémée recevrait la dot promise lorsque le mariage convenu serait effectué; qu'au reste il conseillait aux Romains de ne pas se mêler davantage des affaires de l'Orient qu'il ne se mêlait de celles de Rome.

De part et d'autre on était trop éloigné d'in
Déclaration tentions pour se rapprocher. Les conférences furent rompues et la guerre déclarée. Antiochus,
trompé par les promesses et par l'ardeur des Étoliens, marcha en Grèce sans attendre la réunion
de ses troupes d'Orient. Il partit avec dix mille
hommes, laissant derrière lui Lampsaque et
Smyrne, dont il pouvait se rendre maître. Pre-

nant ses espérances pour des réalités, il crut, sans s'en assurer, qu'un intérêt commun lui donnerait pour alliés Carthage, Sparte et la Macédoine. Nabis, tyran de Lacédémone, mourut;
Philippe, redoutant la force des Romains, se joignit à eux; Ptolémée embrassa leur cause; Masinissa leur envoya ses Numides, et Carthage même,
dénonçant à Rome les projets d'Annibal, donna
bassement des secours à son éternelle ennemie.

Les grands de la cour du roi de Syrie l'avaient assuré que tous les Grecs voleraient au-devant de lui. Trompé par ces flatteries et par les promesses des Étoliens, il s'avança témérairement, et ne trouva en Grèce que des ennemis. Cependant les premiers efforts de ses armes furent heureux: il prit Chalcis, conquit l'Eubée, et les Étoliens s'emparèrent de Démétriade.

Après ce succès on délibéra sur les opérations de la campagne suivante. Annibal voulait qu'on travaillât à détacher Philippe de l'alliance romaine, et que, profitant des premières faveurs de la fortune, on portât la guerre en Italie. Son conseil ne fut pas suivi. Les petites victoires suffisent à la vanité des hommes médiocres; une plus grande gloire effraie leur faiblesse. Antiochus prit quelques places en Thessalie, et passa l'hiver en fêtes à Chalcis, où il oublia Rome et la guerre dans les bras de la fille de son hôte. Enflammé par les charmes de cette jeune Grecque, il l'épousa.

A la guerre toute perte de temps est irréparable. Le consul Manius Acilius partit de Rome avec vingt mille hommes de pied, deux mille chevaux et quinze éléphans. Il arriva en Thessalie, joignit les troupes de Philippe aux siennes, et reprit les places conquises par Antiochus. Le roi de Syrie, aussi lent que les Romains étaient actifs, n'avait pas encore reçu les renforts qu'il attendait d'Asie, Les Etoliens ne lui fournirent que quatre mille hommes. Réduit à défendre le défilé des Thermopyles, il y éprouva la même infortune que les Sparuates, sans y montrer le même courage.

Victoire des Romains.

Les Romains, retrouvant et suivant les sentiers qui avaient autrefois favorisé la marche de Xerxès, et plus récemment celle de Brennus, tournèrent le défilé, enfoncèrent les Syriens, et détruisirent presque totalement l'armée d'Antiochus. Ce prince vaincu s'enfuit à Chalcis, où il ne ramena que cinq cents hommes, et retourna promptement en Asie.

Retour d'Antiochus en Asie.

Caton se distingua tellement dans cette action, que le consul, le chargeant d'en porter la nouvelle à Rome, lui dit: « Vous avez rendu plus de ser» vices à la république que vous n'en avez reçu de 
» bienfaits. »

Les flottes du roi furent battues par les Rhodiens; le consul s'empara de l'Eubée. Antiochus, ayant franchi la mer, se croyait en sûreté; Annibal lui ouvrit les yeux, et lui dit: « Vous n'avez pas

» voulu occuper les Romains chez eux, vous serez » bientôt obligé de les combattre en Asie et pour » l'Asie. » Essrayé par cet avis, il ferma l'Hellespont, fortifia Lysimachie, Sestos, Abydos, et rassembla toutes les forces de l'Orient pour les opposer aux vainqueurs.

Bientôt la flotte romaine parut, désit celle du Desite roi, et la prédiction d'Annibal ne tanda pas à se syrienne. vérifier.

Les consuls Cornélius Scipion et Lélius sollicitaient tous deux l'honneur de continuer et de terminer cette guerre. Lélius, comptant sur les suffrages des sénateurs, obtint que, dans une circonstance si importante, au lieu de tirer au sort les départemens, suivant l'usage, on les laisserait au choix du sénat. Mais Scipion l'Africain, ayant commende déclaré qu'il servirait, dans quelque grade que ce à Cornélius fût, sous les ordres de son frère, si on lui donnait le commandement, Cornélius l'emporta, et recut du sénat le département de la Grèce, avec la permission de passer en Asie.

Le consul, se conformant à la sage politique de Rome, accorda une trève de six mois aux Etoliens, et, amusant Philippe par de vaines espérances, obtint de lui tout ce qui était nécessaire à la subsistance de l'armée. Traversant ainsi sans obstacles toute la Macédoine, il s'approcha rapidement de la Chersonèse.

La flotte syrienne venait de remporter une vic-

toire sur les Rhodiens: mais ceux-ci, réparant bientôt leurs pertes, défirent trente-huit vaisseaux phéniciens que commandait Annibal, et le bloquèrent lui-même dans Mégiste. Les revers roidissent les âmes fortes et découragent les princes faibles. Antiochus, au bruit de l'approche des Romains, abandonna tout à coup les côtes qu'il aurait pu défendre; et, retirant ses garnisons, ouvrit un passage facile au consul.

Privé des conseils d'Annibal, incertain sur le parti qu'il avait à prendre, on l'entendit s'écrier: « Je ne sais quel Dieu me frappe de vertige; tout » me devient contraire; je rampe devant les Ro-» mains, et leur sers de guide pour les conduire » à ma perte. »

L'armée romaine entra en Asie, dont le maître dégénéré leur offrit plutôt l'image d'un nouveat Darius que celle d'un successeur d'Alexandre. Avant de combattre, il essaya de négocier, et proposa un accommodement. Seipion répondit que, s'il voulait la paix, il devait se soumettre, livrer ses vaisseaux, payer un tribut, évacuer la Chersonèse, satisfaire Ptolémée, et abandonner tout ce qu'il possédait en Asie en-deçà du mont Taurus.

Dans un premier engagement de cavalerie, le fils de Scipion l'Africain, se laissant entraîner par son ardeur, avait été fait prisonnier. Antiochus le rendit à son père, et sollicita son appui pour obtenir la paix à des conditions plus favorables. Sci-

pion, touché de sa courtoisie, était alors malade; il conseilla au roi d'éviter toute action décisive jusqu'au moment où sa convalescence lui permettrait de se rendre à l'armée, près de son frère. Antiochus, soit qu'il se vît trop serré par les Romains, soit qu'il se confiat trop à la supériorité du nombre de ses troupes, ne put ou ne voulut pas éviter le combat.

Les deux armées se joignirent, et se livrèrent Bataille de bataille près de Magnésie. L'armée romaine n'était forte que de trente mille hommes; celle d'Antiochus comptait quatre-vingt mille guerriers. On y voyait des Scythes, des Crétois, des Mysiens, des Persans, des Arabes, des Lydiens, des Cappadociens, des Cariens, de Ciliciens, des Gallo-Grecs. Il semblait avoir réuni toutes les nations de l'Orient pour les faire assister au triomphe de Rome.

Le roi placa au premier rang cinquante-quatre grands éléphans, surmontés de tours à plusieurs étages, et garnies d'archers et de frondeurs. Une longue file de chars armés de faux les suivaient. Dès que le signal du combat fut donné, les chars et les éléphans se précipitèrent sur les Romains. Ceux-ci, suivant le conseil d'Eumène, roi de Pergame, leur opposèrent des troupes légères, qui, les harcelant à coups de dards, les contraignirent de se retourner et de prendre la fuite. Les chars culbutèrent l'aile gauche d'Antiochus; son centre fut mis en désordre par les éléphans furieux.

Cependant le roi, à la tête de son aile droite, avait culbuté les légions qui étaient devant lui et les avait poursuivies jusqu'à leur eamp. Là les Romains l'arrêtèrent et le forcèrent à se retirer. Informé bientôt de la défaite de son centre et de celle Victoire des de son aile gauche, il prit la fuite. Les Romains vainqueurs firent un carnage affreux et un butin immense. Cette bataille ne leur coûta que trois cents hommes de pied et vingt-cinq cavaliers. Antiochus perdit cinquante mille hommes : la reddition de toutes les villes de l'Asie-Mineure fut le résultat de cette victoire.

Antiochus envoya des ambassadeurs à Scipion:

- « Votre triomphe, écrivait-il aux Romains, vous » rend les maîtres de l'univers : loin de conserver
- » quelque animosité contre de faibles mortels,
- » vous ne devez désormais songer qu'à imiter les
- » dieux et à montrer votre clémence. »

Scipion répondit : « La mauvaise fortune n'a

- » jamais pu nous abattre; la prospérité ne nous
- » enorgueilht point: nous vous faisons aujour-
- » d'hui, après la victoire, les mêmes propositions
- » que vous avez reçues de nous avant le combat.
- » Songez qu'il est plus difficile d'entamer la puis-
- » sance des rois, que de la détruire lorsqu'on lui a
- » porté les premiers coups. »

Antiochus se soumit à tout; il abandonna l'Asie Soumission d'Antiochus aux en-deçà du mont Taurus, paya les frais de la Romains. guerre, donna son fils en otage aux Romains, et

promit de lenr livrer Annibal et l'Étolien Thoas, qui lui avait conseillé de prendre les armes contre Rome. Annibal, prévoyant qu'il serait sacrifié, s'échappa, et courut chercher d'autres asiles avec le désir et l'espoir de susciter aux Romains de nouveaux ennemis.

Les généraux de Rome firent brûler les vaisseaux qu'Antiochus devait leur livrer. Ce prince, déchu de sa grandeur, parcourut l'Asie pour rassembler l'argent qu'exigeaient les Romains. Il s'em-sa mort, para des richesses d'un temple; et le peuple, plus irrité de cette spoliation que de sa propre ruine, se révolta contre lui, et l'assassina.

Depuis la désaite de Philippe et celle du roi de Syrie, Rome était devenue la capitale du monde. On voyait accourir les rois, les princes, les députés des républiques et des villes de la Grèce, de l'Afrique et de l'Asie. Ils venaient rendre leurs hommages au sénat, dont la seule volonté renversait ou relevait leur fortune. Il ratifia le traité de Scipion, récompensa les services d'Eumène par le don de la Lycaonie, des deux Phrygies, de la Mysie, de la Chersonèse et de Lysimachie. Rhodes obtint la Lycie et une partie de la Carie. Les villes grecques d'Asie recouvrèrent leur liberté. Dix commissaires nommés par Rome concilièrent tous ces intérêts divers. Ces libéralités après la victoire voilaient l'ambition de la république conquérante. Les peuples, délivrés du despotisme, ne voyaient dans leurs vainqueurs que des protecteurs généreux, et l'univers volait au-devant d'un joug si doux, persuadé que la liberté publique devait tout espérer de Rome, et que la tyrannie seule devait la craindre.

Triemphe de sc.pion, surnommé l'Asiatique.

Jamais on ne vit un triomphe plus magnifique que celui de Scipion, qui reçut alors le nom d'A-siatique. Il étala aux yeux des Romains toutes les richesses de l'Orient. Si les armes romaines enva-hirent l'Asie, le luxe et la mollesse asiatiques envahirent aussi l'Italie, et, de ces deux invasions, la dernière fut peut-être la plus funeste. L'une n'avait fait qu'ébranler des trônes; l'autre corrompit les mœurs, et porta une atteinte mortelle aux vertus, sans lesquelles on ne peut conserver long-temps la liberté.

Manlius, successeur de Scipion, força les passages des montagnes où s'étaient retranchés les Gallo-Grecs; il les battit, conquit leur pays, et les dépouilla des trésors enlevés par leurs rapines à tous les peuples de l'Orient.

On avait aussi à se plaindre d'Ariarathe, roi de Cappadoce; mais ce prince épousa la fille d'Eumène, se réconcilia avec les Romains, et devint leur allié.

Pendant que Scipion subjuguait l'Asie, son collègue Lélius n'eut d'autre occupation que celle de contenir les Gaulois et les Liguriens. Les Etoliens, plus éclairés que les autres Grecs sur les vues ultérieures de Rome, prévoyaient que la perte de leur indépendance serait le fruit des victoires de Scipion: ils se révoltèrent. Fulvius Nobilior, secondé par les Epirotes, les défit, s'empara de la ville d'Ambracie, regardée comme la clef de leur pays, et les contraignit à demander la paix.

Dans ce temps le sénat fit un acte de justice. Il livra à Carthage deux jeunes patriciens, Myrtilus et Manlius, qui avaient insulté les ambassadeurs de cette république.

Les deux Pétilius, tribuns du peuple, excités, à Accusation de pétulat ce qu'on croit, par Caton, accuserent Scipion contration. L'Africain de péculat, et lui reprochèrent d'avoir esiant reçu de l'argent d'Antiochus pour adoucir en sa faveur les rigueurs du traité.

Ainsi l'envie, éternelle ennemie de la gloire, réduisit le vainqueur d'Annibal et de Carthage à paraître devant le peuple comme accusé. Après avoir entendu les déclamations de ses adversaires, au lieu de se justifier, il s'écria : « Tribuns du peuple, » et vous, citoyens, c'est à pareil jour que j'ai » vaincu Annibal et les Carthaginois. Venez, Romains; allons aux temples des dieux leur rendre » de solennelles actions de grâces, et prions-les

» qu'ils vous donnent toujours des généraux tels » que moi. »

Il monta au Capitole; tout le peuple le suivit, et les tribuns confondus restèrent seuls sur la plece avec leurs huissiers. L'accusation fut renouvelée

Son exil peu de temps après; mais Scipion, las de tant d'injustices, s'était exilé lui-même à Linterne où il mourut. Il voulut qu'on gravât sur sa tombe ces mots: « Romains ingrats, vous n'aurez rien de » moi, pas même mes os. » L'amitié unit à ses cendres celles du poète Ennius qu'il avait protégé dans ses jours de gloire, et qui ne l'avait pas abandonné dans son exil. La jalousie égare plus que toute autre passion; elle empêche de sentir qu'on immortalise sa propre honte en attaquant la gloire d'un homme immortel.

Maguani-mité de Ti-

Tibérius Gracchus, quoiqu'ileût été long-temps bérius Grac- l'ennemi personnel de Scipion l'Africain, fit cesser la procédure dirigée contre lui, en déclarant qu'elle était plus humiliante pour le peuple que pour l'accusé. Ce généreux tribun, s'associant ainsi à la gloire d'un grand homme, épousa sa fille Cornélie qui devint mère des Gracques.

nation de l'Asiatique

Les Pétilius, plus aigris que découragés, firent rendreune loi pour que l'on restituât l'argent donné Condam par Antiochus. Scipion l'Asiatique, en vertu ration de de cette loi, fut condamné à une amende. On à une amen vendit ses biens, et tout leur produit ne sussit pas au paiement de la somme qu'on exigeait de lui. Sa pauvreté le justifia et déshonora ses accusateurs.

> La Ligurie n'avait d'autre trésor que son indépendance et ses armes. Les consuls Émilius et Flaminius les lui enlevèrent. Les Romains, forcés

d'entretenir toujours de nombreuses armées sur pied, et craignant que l'oisiveté ne relâchât la dis-grandes routes d'Icipline, les occupèrent, dans les temps d'inaction, talis. à construire en Italie ces grandes routes dont nous admirons encore aujourd'hai la solidité. C'est ainsi que la sagesse de Rome parvint à conserver longtemps des soldats soumis, infatigables et invincibles.

L'affluence des étrangers commençait à devevir à charge à la capitale; on en fit sortir douze mille Latins qui s'étaient fait comprendre dans le dénombrement. On reçut à Rome des plaintes d'Eumène et des Thessatiens contre Philippe qui s'était emparé de quelques villes. Le sénat envoya des commissaires pour juger cette contestation. Le successeur d'Alexandre-le-Grand se vit forcé de comparaître devant eux, et fut condamné provisoirement à rendre les places qu'il avait prises. Cette humiliation le décida à chercher les moyens de se venger et de recommencer la guerre.

A cette même époque les Achéens voulurent réunir à Sparte leur confédération. Une partie des Lacédémoniens s'y opposait; le sénat romain, pris pour juge, entretint la division par des réponses équivoques ; les Achéens perdirent alors le plus ferme appui de leur liberté, le célèbre Philopæmen \*. La même année, fatale aux héros, vit mourir Sci-

<sup>\*</sup> Année 570.

Mort d'Annibal

pion l'Africain à Linterne, et Annibal en Asie. Ce grand homme, retiré chez Prusias, roi de Bithynie, avait combattu avec succès pour ce prince contre Eumène, roi de Pergame, et cherchait à rassembler des forces pour armer de nouveau l'Asie contre les Romains. Coux-ci firent craindre leur vengeance au faible Prusias, et ce lâche roi, trahissant son hôte, son défenseur et son ami, résolut de le livrer à ses ennemis. Annibal, voyant sa demeure entourée de soldats, et n'ayant d'autre espoir d'échapper à la captivité que par la mort, s'empoisonna, : avec lui s'éteignit le flambeau de la liberté du monde son n'en vit plus quelques étincelles que chez les Achéens; mais ils étaient trop peu nombreux pour se rendre redoutables, et leur division accrut leur faiblesse.

Une faction, trop puissante chez eux, ne reconnaissait de loi que les ordres de Rome, et persécutait comme rebelle la partie généreuse de la nation qui préférait la destruction à la dépendance. Le perfide Callicrate, député des Achéens, représenta au sénat romain que sa domination en Grèce ne serait jamais stable, s'il ne se déterminait fermement à protéger ses partisans et à effrayer ses ennemis.

L'orgueil romain suivit les conseils de ce traître, et la Grèce se vit couverte de délateurs qui achetaient les faveurs de Rome aux dépens de la fortune, du repos et de la liberté de leurs concitoyens.

La guerre continuait toujours en Espagne et dans le nord de l'Italie. Marcellus défit et chassa une armée gauloise qui avait franchi les Alpes pour s'établir dans les environs d'Aquilée. Les Liguriens se révoltèrent, et Paul-Emile les fit rentrer dans l'obéissance, après en avoir fait un grand carnage. On réprima des révoltes en Sardaigne et en Corse. Le préteur Fulvius Flaccus remporta plusieurs victoires sur les Celtibériens, et Manlius sur les Lusitaniens.

Le besoin de mettre une digue aux progrès du luxe commençait à se faire sentir, et le tribun Ortius fit rendre une loi somptuaire pour modérer la dépense des citoyens.

Les Espagnols, toujours vaincus, mais non sub- Victoires jugués, semblaient, après chaque défaite, retrouver de nouvelles forces. Le préteur Sempronius Gracchus gagna sur eux quatre batailles sans pouvoir les réduire à l'obéissance.

En 575, le consul Manlius porta les armes romaines dans l'Istrie. Les peuples belliqueux de cette contrée, commandés par leur roi Ebulon. surprirent le camp du consul, et le contraignirent à fuir; mais comme ils se livraient à la débauche. Manlius, informé de leurs désordres, rallia ses troupes, attaqua les barbares, en tua huit mille, et mit le reste en déroute.

Le consul Claudius, son successeur, termina cette guerre par la prise de Nézarti, capitale de l'Istrie. Les assiégés, ayant perdu tout espoir de défense, égorgèrent leurs femmes et leurs enfans à la vue de l'armée romaine, et se tuèrent sur leurs cadavres. Le roi Ebulon leur donna l'exemple en se poignardant.

Guerre avecPersée rui de Ma-

Une guerre plus importante occupa bientôt les forces et l'ambition de Rome. Démétrius, fils de Philippe, roi de Macédoine, lui avait été rendu par les Romains : seul enfant légitime du roi, il devait lui succéder; mais les vertus du fils excitaient la jalousie du père. Un prince nommé Persée, né d'une concubine, fomenta leurs divisions. Il tendit des piéges à la méfiance de l'un et à l'innocence de l'autre. Démétrius persécuté voulut fuir. Persée, secondé par des courtisans corrompus, et profitant de quelques lettres imprudentes, trouva le moyen de donner à son projet de fuite la couleur d'une conspiration. Philippe trompé ordonna la mort de ce malheureux prince, et ne connut son erreur que lorsqu'il n'était plus temps de la réparer. Privé d'un si digne héritier, et détestant trop tard la trahison de Persée, il voulait assurer le trône à Antigone, neveu d'Antigone Gozon; mais une mort soudaine, qui fut peut-être le fruit d'un nouveau crime, vint le frapper inopinément, et le fratricide Persée monta sur le trône, objet de sa crimiselle ambition.

Philippe, méditant une nouvelle guerre contre Rome, avait formé le projet de donner le pays des Dardaniens aux Bastarnes, peuple gaulois établi alors sur les rives du Boristhène. Ces barbares belliqueux lui avaient promis de faire une irruption en Italie, et s'étaient déjà mis en marche pour accomplir leurs promesses, lorsqu'ils apprirentla mort de Philippe. Ils s'arrêtèrent, et, pour s'assurer des possessions qui devaient leur revenir, ils tombèrent sur les Dardaniens. Ceux-ci portèrent leurs plaintes à Rome; Persée y envoya aussi des ambassadeurs pour assurer le sénat de ses dispositions pacifiques, et pour solliciter son alliance. Mais en même temps ses émissaires, répandus dans toutes les contrées, cherchaient à soulever contre les Romains la Grèce et l'Asie. Rome lui envoyades commissaires; il refusa de les entendre. Eumène, sur l'alliance duquel il comptait, dévoila tous ses plans au sénat romain, qui lui déclara la guerre.

Dans ce même temps Antiochus Epiphane, honteusement célèbre par ses violences contre les Juiss, faisait la guerre à son neveu Ptolémée Philométor, roi d'Egypte. La Palestine avait été le premier sujet de la contestation : lorsque Antiochus vit les Romains engagés dans une nouvelle guerre contre la Macédoine, il étendit ses vues

jusqu'au trône d'Egypte, et en entreprit la conquête. Prusias garda la neutralité entre Persée et les Romains. Eumène et Ariarathe ménagèrent et trompèrent les deux partis. Masinissa fournit des troupes à Rome; Cotys, roi de Thrace, embrassa la cause du roi de Macédoine; Quintius, roi d'Illyrie, lui offrit son alliance pour d'énormes subsides.

Persée, ambitieux mais avare, brave par nécessité mais faible par caractère, sut mal employer le temps dont il aurait pu profiter, et les trésors que lui laissait son père. Des succès rapides lui auraient donné des allies; il négocia au lieu de combattre. Les Romains profitèrent de cette fauté avec leur activité ordinaire, et l'approche de leurs armées fit déclarer en leur faveur les Achéens, les Rhodiens, les Béotiens et la plupart des Grecs.

La guerre commença sous le consulat de Licinius Crassus et de Cassius Longinus. Persée,
s'étant emparé de plusieurs villes en Thessalie,
aurait dû marcher rapidement contre Licinius,
dont l'armée peu nombreuse se trouvait fatiguée
par les mauvais chemins de l'Epire; il lui laissa le
temps de reposer ses troupes, de s'approcher de
Larisse, située sur les rives du Pénée, et de se
joindre à cinq mille hommes que lui envoyait
Eumène.

La cavalerie des deux armées se livra un combat où les Romains, abandonnés par les Etoliens, se virent forcés de prendre la fuite. Si Persée eût fait alors avancer sa phalange, il aurait probablement complété sa victoire; mais il s'arrêta, et Licinius se retira sans avoir éprouvé de pertes considérables.

Persée, vainqueur, demanda la paix aux mêmes conditions que son père avait acceptées après sa défaite. Licinius lui répondit fièrement qu'il ne l'obtiendrait qu'en se rendant à discrétion. Quintius Marcius, son successeur, entra sans précaution en Macédoine; et, s'étant engagé imprudemment au milieu des montagnes, il se trouva enfermé de tous côtés. Sa perte semblait inévitable, lorsqu'une terreur panique saisit Persée, qui se retira à Pidna, laissant son royaume ouvert à l'ennemi.

Les Rhodiens, alarmés des progrès de Rome, tentèrent quelques démarches pour préserver la Macédoine de sa ruine et pour sauver l'indépendance de la Grèce. Ces tentatives n'eurent d'autres résultats que de leur attirer la haine de Rome.

Les Romains, malgré les fautes de Persée, firent peu de progrès en Macédoine. Le roi, rassuré par quelques avantages, se défendit avec plus d'activité, harcela ses ennemis, et ses armes obtinrent des succès.

Le sénat, prévoyant que, si cette guerre se prolongeait, elle pourrait réunir contre lui les peuples Paul-Émile. et les rois que ses triomphes avaient humiliés, sentit la nécessité de nommer un général habile. Paul-Emile, depuis plusieurs années, semblait oublié par ses concitoyens, et se consolait de leur ingratitude en vivant retiré dans une campagne, occupé de l'éducation de ses enfans, et cultivant les lettres et la philosophie.

Le peuple le nomma consul, et lui donna le département de la Macédoine. Ce grand homme méritait la confiance publique par la sévérité de ses vertus comme par l'étendue de ses talens. Strict observateur des lois, zélé défenseur des mœurs antiques, il s'opposait aux innovations. « Les ré» volutions, disait-il, ne commencent point par
» de grandes attaques contre les institutions, mais
» par de légers changemens dans l'observation
» des lois. On renverse bientôt ce qu'on ne res» pecte plus. » Aussi maintenait-il avec rigueur la discipline dans l'armée et la pratique des cérémonies religieuses.

On vit avec surprise qu'un homme si vertueux répudiât sa femme dont on vantait le mérite: « Regardez, dit-il, vous n'apercevrez aucun défaut » à ma chaussure; moi seul je sais où elle me » blesse. » Il donna les deux fils qu'il avait eus de cette première femme, l'un à Fabius, et l'autre à Scipion, qui les adoptèrent, et ne garda chez lui que ses enfans du second lit. Le fils de Caton épousa sa fille.

Paul-Emile, habile dans ses manœuvres, sage

dans ses plans, rapide dans l'action, vit toujours la fortune suivre ses armes. Il défit plusieurs sois les Gaulois, remporta deux victoires en Espagne, et su bjugua les Liguriens. On lui refusa le consulat, mérité par de si glorieux services. Ce su la cause d'une retraite qui dura quatorze ans. Les dangers publics le rappelèrent; et lorsque les Romains voulurent rétablir leurs affaires en Macédoine, ils le nommèrent consul. Il avait alors soixante ans.

Arrivé dans sa maison à Rome, il y trouva sa petite-fille Porcia qui pleurait; et comme il lui en demandait la cause, cette enfant lui dit en l'embrassant : « Eh! ne savez-vous pas que notre Per» sée est mort? » (c'était le nom de son chien.)
— « Ma fille, dit Paul-Emile, j'accepte le pré» sage. »

Obligé de haranguer le peuple, selon la coutume, il s'exprima en ces termes: « Autrefois j'ai
» sollicité le consulat pour mon propre honneur:
» vous me le donnez aujourd'hui pour votre uti» lité; je ne vous ai donc aucune obligation de
» m'avoir nommé. Si vous en croyez un autre plus
» capable que moi, je lui cède volontiers la place;
» mais, si vous m'en jugez le plus digne, bornez» vous dorénavant à m'obéir; cessez de vouloir,
» suivant votre usage, fronder ceux qui en savent
» plus que vous et conseiller ceux qui vous com» mandent. »

A son arrivée en Macédoine, son premier soin fut de rétablir la discipline : il chercha ensuite les moyens de pénétrer dans ce royaume, dont les désilés étaient peu praticables et bien gardés. Fabius Maximus son fils, et Scipion Nasica, envoyés à cet effet à la tête de corps détachés, parvinrent à dérober leur marche aux ennemis, à les tourner, et à ouvrir le passage à l'armée.

Après ce succès, Nasica pressait Paul-Emile de marcher rapidement sur l'ennemi, et de lui livrer bataille : le vieux général lui dit : « Je serais ardent » comme vous si j'étais à votre âge; mais les vic-» toires que j'ai remportées et les batailles que

- » j'ai vu perdre m'ont appris qu'il ne fallait me-
- » ner au combat les soldats qu'après les avoir fait
- » reposer. »

Persée occupait une forte position près de la d'Enipée. mer, au pied du mont Olympe. Bientôt les deux armées furent en présence. Le fleuve Enipée les séparait. Le hasard, selon quelques historiens, une ruse de Paul-Emile, selon d'autres, accéléra le passage du fleuve et le moment du combat. Une bête de somme, s'étant échappée, traverse le fleuve: les Grecs et les Romains entrent dans la rivière, les uns pour s'en emparer, les autres pour la reprendre. Ce qui ne semblait d'abord qu'un jeu devient une escarmouche, l'escarmouche une action, et l'action une bataille.

Les Romains, ayant franchi le fleuve, renver-

sent facilement les troupes légères de Persée et l'infanterie de ses alliés; mais, rencontrant enfin la phalange, ferme comme un rempart inexpugnable, serrée comme une muraille et toute hérissée de fer, leurs longs efforts échouèrent contre cette forteresse vivante.

Les Macédoniens, dont les rangs ne pouvaient se rompre, enfonçaient leurs longues piques dans les boucliers des Romains, et rendaient inutiles leurs courtes épées. Furieux de cette résistance, Salius, officier légionnaire, jette son enseigne au milieu des ennemis; ses soldats se précipitent sur la phalange; mais leur ardeur héroïque ne peut enfoncer ce corps impénétrable: tous périssent sans l'entamer.

Cette redoutable phalange, marchant sur les vaincus, avance lentement, mais avec ordre, répand devant elle la mort et l'effroi, et force les Romains à la retraite. Paul-Émile, indigné de se voir pour la première fois contraint à reculer devant l'ennemi, déchire sa cotte d'armes, reproche aux soldats leur mollesse, et parvient à les rallier. Cependant la phalange, dans le dessein de profiter de son succès, poursuit sa marche. Paul-Émile s'aperçoit que le terrain inégal qu'elle parcourait la désunit, et qu'elle perd dans ce flottement la masse qui faisait sa force.

Le général romain, saisissant ce moment favorable, partage ses soldats en petites troupes, et leur ordonne de pénétrer dans les intervalles de la phalange. On obéit, on se précipite avec rapidité sur les Grecs; les cohortes romaines entrent dans les vides que laissait la phalange; ce grand corps, une fois entamé, fut bientôt vaincu. Les Romains n'étaient plus repoussés par un forêt impénétrable de piques: ces piques mêmes, dès que l'on combatut corps à corps, devenaient plus embarrassantes qu'utiles pour les Grecs qui tombaient sans défense sous les épées courtes et massives de leurs ennemis.

Marcus Caton, fils du censeur, perdit la sienne dans la mélée. Ses amis, le couvrant de leurs boucliers, se précipitèrent avec lui dans les rangs macédoniens, et retrouvèrent son glaive. On fit un tel carnage des soldats de Persée, que la rivière était teinte de leur sang. Ils perdirent vingt-cinq mille hommes dans cette bataille. La fameuse phalange y périt presque tout entière.

On regrettait le jeune Scipion qui ne paraissait plus. Paul-Émile, malgré sa victoire, était plongé dans une profonde affliction. La nuit ramena ce jeune guerrier, fils de Paul-Émile, adopté par Scipion l'Africain, et destiné à détruire Carthage et Numance. Avec trois de ses compagnons il avait toujours poursuivi les ennemis, et reparat convert de leur sang.

Persée, vaincu, jeta sa cotte d'armes, sa robe de pourpre, et prit la fuite. Arrivé à Pella, il poi-

Défaite et fuite de Persée gnarda deux de ses concubines qui lui reprochaient ses fautes. Les tyrans lâches et cruels craignent encore plus la vérité que l'ennemi.

Paul-Émile subjugua toute la Macédoine. Les Romains, toujours superstitieux, racontaient que lorsqu'il sacrifiait à Amphipolis la foudre vint allumer le bois placé sur l'autel.

Persée s'était retiré à Samothrace. Son amiral Rairevne de Paul-Élui vola ses trésors. A l'approche des Romains qui mile et Persea. le poursuivaient, il voulut se sauver par une fenêtre: ne pouvant y parvenir, il se rendit à Octavius, et demanda qu'on le menât à Paul-Émile.

Ce général, le voyant paraître, se leva et alla au-devant de lui, versant même de généreuses larmes sur son infortune. Mais ce prince prouva qu'il ne savait pas faire respecter son malheur; car il se prosterna aux pieds de Paul-Émile, embrassa ses genoux, et employa pour le fléchir le plus humble langage.

Le Romain, indigné de cette faiblesse, lui dit: « Misérable! quand tu devrais accuser la fortune » de tes revers, tu l'absous par ta lâcheté. Je vois » que tu mérites ton malheur, et que tu étais in-» digne du trône. Tu me rends presque honteux » de ma victoire. Il y a peu d'honneur à vaincre » un homme tel que toi, et si peu fait pour nous » combattre. Apprends que les Romains respec-» tent le courage, quelque revers qu'il éprouve,

» et méprisent la bassesse, même lorsque la for-» tune la couronne. »

Il releva cependant le roi, et le fit garder honorablement. Resté seul ensuite avec ses amis, il leur dit: « Ah! que l'homme est insensé s'il s'enor-» gueillit de sa prospérité, et s'il compte sur les » faveurs de l'inconstante fortune! Vous venez » de voir à mes pieds ce roi qui naguère gouver-» nait un puissant empire. Il y a peu de jours ce » prince commandait une nombreuse armée; une » foule de courtisans encensaient sa vanité: au-» jourd'hui captif et solitaire, sa subsistance dé-» pend de la charité de ses ennemis. Le monde » retentissait des hommages rendus à la mémoire » d'Alexandre-le-Grand : nous venons en un seul » jour de renverser son trône et sa famille. Ro-» mains, profitez d'une si grande lecon; abaissez » cette fierté que vous inspire la victoire; songez » à l'incertitude de l'avenir, et attendez avec mo-» destie les résultats d'une prospérité dont aucun » de nous ne peut prévoir la suite. »

Paul-Émile parlait en vrai philosophe, et cependant, telle est la faiblesse humaine! ce sage luimême, passant peu de temps après à Delphes, et y voyant un piédestal destiné à recevoir une statue d'or du roi Persée, ordonna qu'on y mît la sienne, disant qu'il était raisonnable que le vaincu cédât sa place au vainqueur. L'amour-propre,

toujours maître des hommes, corrompt les forts par l'orgueil, et les saibles par la vanité.

Paul-Émile, de retour à Rome, reçut le prix de Triomphe ses exploits. Son magnifique triomphe dura trois miles Rome jours. Le premier, deux cent cinquante chariots parurent aux yeux des Romains, chargés de tableaux, de meubles précieux et de statues. Le second, ils virent défiler autant de chars remplis d'armures, dont l'éclat, le mouvement et le bruit inspiraient encore une sorte d'effroi : on croyait entendre s'agiter les armes des vainqueurs de Darius; on admirait ensuite un nombre prodigieux de coupes magnifiques, et sept cent cinquante vases remplis de monnaies d'or et d'argent.

Le troisième jour éclaira la marche de cent vingt taureaux couronnés, suivis de chars qui portaient une coupe d'or de dix talens, consacrée aux dieux, et la vaisselle d'or du monarque vaincu, ainsi que ses ornemens royaux. On vit ensin les ensans du roi, tendant les mains au peuple pour implorer sa pitié, et Persée lui-même, en robe noire, les yeux baissés, et entouré de ses principaux officiers, dont les larmes exprimaient le désespoir et la honte.

Ce faible monarque avait demandé à Paul-Emile de ne point le faire paraître à ce triomphe. Le Romain, se moquant de sa lacheté, répondit: « Il me demande une grâce qui ne dépend que .» de lui.»

A la suite du roi capuif parurent des officiers portant quatre cents couronnes d'or. Enfin tous les regards contemplèrent avec admiration Paul-Emile assis sur son char, vêtu d'une robe de pourpre rayée d'or, et portant à sa main un rameau de laurier. Les soldats qui l'entouraient chantaient en marchant des hymnes de triomphe.

Le consul, touché du triste sort de Persée, obtint du sénat qu'on le ferait sortir de prison; et qu'il serait retenu avec égard dans une maison particulière. Il est des adoucissemens pour le malheur et non pour la honte : l'infortuné roi de Macédoine se laissa mourir de faim, ainsi que deux de ses enfans; le troisième, nommé Alexandre, se fit d'abord menuisier, s'instruisit après dans les lettres romaines, et occupa dans la suite une place de greffier.

Paul-Emile, qui n'avait rien réservé pour lui de de Paul-E- son immense butin, apporta tant de richesses au trésor public, que le peuple romain fut déchargé de tout impôt jusqu'au commencement de la guerre d'Auguste contre Antoine.

Lorsque Paul-Emile sortit du consulat, on le nomma censeur. Peu de temps après une mort subite termina son heureuse vie. Ce grand homme, que tant de victoires n'avaient point enrichi, brilhit d'un tel éclat de vertu que non-seulement ses concitoyens, mais ses anciens ennemis mêmes, les Liguriens, les Espagnols et les Macédoniens qui

se trouvaient à Rome, assistèrent à ses funérailles, et se disputèrent l'honneur de porter son corps au tombeau.

Ses enfans ne trouvèrent dans son héritage qu'une somme tout au plus égale à cent mille francs de notre monnaie.

Après la conquête de la Macédoine, tous les Abaissement des rois et tous les peuples semblèrent, comme Persée, rois et des peuples desuivre le char triomphal de Paul-Emile. Ils se hâtèrent d'envoyer des ambassadeurs à Rome, les uns pour protester de leur fidélité, les autres pour justifier une conduite équivoque.

Les Rhodiens perdirent la Carie et la Lycie. On exila en Étrurie mille Achéens, dont le seul tort était de vouloir défendre leur liberté; soixantedix villes de l'Épire se virent livrées au pillage. On réduisit en esclavage cent cinquante mille Épirotes: en Etolie, la faction vendue aux Romains, s'étant emparée de l'autorité, massacra cent cinquante personnes distinguées du parti contraire. Les familles de ces malheureuses victimes se plaignirent vainement; les meurtriers furent absous par le sénat romain, qui, fier de sa force, ne croyait plus nécessaire de suivre la justice.

La faiblesse des peuples et la bassesse des rois étrangers augmentaient son arrogance. Presque toutes les fautes reprochées à la tyrannie peuvent être attribuées à la servilité des victimes, qui la flattent tant qu'elle les épargne, et qui ne l'accusent que lorsqu'elles en sont frappées.

Quand le roi Prusias parut au sénat, il s'y montra avec le bonnet d'affranchi, demanda humblement les ordres des sénateurs, et les appela ses dieux sauveurs. « La honte, dit Polybe l'Achéen, m'em-» pêche de rapporter tout entier le discours de ce » lâche monarque. »

Le sénat se trouva enfin importuné de cette foule d'esclaves couronnés; et comme il ne voulait ni recevoir Eumène ni le désobliger, il défendit, par un décret, à tous les rois-de venir à Rome.

Ce même sénat envoya des ambassadeurs en

Asie, avec l'ordre de brûler les vaisseaux du roi de Syrie. Il s'adjugea l'arbitrage des différends qu'excitait dans ce pays la succession au trône, et partagea l'héritage de Ptolémée entre Philométor et Physcon. L'un obtint l'Egypte et l'autre la Cyré-Protection naïque et la Libye.Les Juifs, persécutés par Antiochus Epiphane, se révoltèrent contre lui et contre ses successeurs. Rome, qui devait un jour les détruire, les protégea d'abord, garantit leur liberté, et les reconnut commé amis et comme alliés. Elle soutint ensuite en Asie un imposteur, nommé Alexandre Bala, et le mit en possession du royaume de Syrie.

> Après plusieurs révolutions, presqué toutes fomentées ou protégées par la politique du sénat,

les Séleucides perdirent leurs Etats qui furent réduits en province romaine. Mais, pendant leur décadence, l'empire que les Parthes avaient fondé en Perse et en Médie fit de rapides progrès, s'étendit depuis l'Euphrate jusqu'au Gange, et devint par la suite formidable aux Romains, dont l'ambition trouva dans ces peuples belliqueux une barrière inexpugnable.

Ce qui prouve la perspicacité d'Annibal, lorsqu'il conseillait à Antiochus-le-Grand d'attaquer les Romains dans Rome, c'est qu'au moment même où la puissance romaine se montrait si redoutable et si menaçante en Afrique, en Asie, en Grèce et en Egypte, elle était encore facile à ébranler en Italie. Les Gaulois, qui avaient incendié Rome, ne pouvaient s'accoutumer à vivre sous ses lois. lo et en Es-Les Liguriens, les Etruriens, les Samnites, por- pagne. taient son joug avec peine. Que n'auraient-ils pas fait, appuyés par un puissant allié, puisque, isolés, ils tentaient sans cesse des efforts généreux pour briser leurs chaînes et recouvrer leur indépendance! Ce ne fut qu'à force de victoires coûteuses que Scipion Nasica parvint à subjuguer totalement la Cisalpine. La nation des Boïens se laissa exterminer plutôt que de se soumettre.

Les préteurs et les proconsuls romains, bravant la sévérité des censeurs, la rigueur des décrets du sénat, et méprisant l'antique simplicité de mœurs qui rendait si belle et si pure la gloire des Cincin-

TOME 4.

natus, des Fabius et des Scipions, se livrèrent à une honteuse avidité, opprimèrent par leurs concussions les provinces conquises, et poussèrent à la révolte les peuples vaincus; car le désespoir fait renaître le courage. Les Espagnols surtout, plus fiers et plus impatiens du joug que les autres peuples, reprirent les armes, et vengèrent souvent leurs injures dans le sang de leurs oppresseurs.

Plusieurs légions furent taillées en pièces par les Celtibériens; les armées romaines, environnées d'ennemis, ne faisaient pas une marche sans périls, et ne passaient presque pas un jour sans combats. La jeunesse de Rome, découragée, ne voulait plus servir dans cette contrée belliqueuse, où l'on comptait autant d'ennemis que d'habitans. Le sénat n'osait ni rétracter des ordres nécessaires, ni sévir contre une désobéissance générale. Le fils de Paul-Émile, Scipion Émilien, indigné de la faiblesse de ses compatriotes, offrit de servir en Espagne, dans quelque emploi que ee fût. Cet exemple généreux enhardit les hommes les plus timides; la honte chassa la crainte, et la levée se fût avec rapidité.

Le sort donna le département de l'Espagne au consul Licinius Lucullus. Lorsqu'il y arriva, il trouva que le proconsul Marcellus venait d'accepter une paix désavantageuse dictée par les Celtibériens. Il n'osa point la rompre; mais, dans l'espoir de s'enrichir, il attaqua les Vaccéens sans motif

et sans autorisation. Ayant assiégé une de leurs places, elle capitula. Au mépris de la capitulation, il massacra vingt mille de ses habitans, et vendit les autres. Passant ensuite dans la Lusitanie pour secourir le préteur Sulpicius Galba qui venait d'y être battu, il exerça les plus affreux ravages dans Calba. cette contrée. Galba la pilfait aussi de son côté. Plusieurs peuples effrayés, espérant trouver leur salut dans l'alliance de Rome, la sollicitèrent. Galba leur indiqua un lieu d'assemblée; et lorsque leur bonne foi les eut conduits dans le piége qu'il leur tendait, il les fit envelopper et massacrer par ses soldats.

Ce crime excita dans Rome une juste indignation. A son retour Galba fut cité devant le peuple; mais la grande quantité d'or qu'il apportait le fit absoudre.

On voit déjà ce que devenait Rome conquérante; Abolition la corruption minait sa vertu, seule base solide de bacchapales sa grandeur. Ses mœurs se dépravaient comme sa politique. Déjà, en 567, le sénat s'était vu oblige d'abolir les bacchanales. Autrefois ces fêtes, consacrées à Bacchus, n'avaient pour objet que de se livrer à la joie, d'interrompre les travaux par les plaisirs, et de célébrer les dons d'une divinité qui, selon la croyance du temps, présidait aux vendanges. Sous ce prétexte, il se forma une société infâme qui se livrait à la licence la plus effrénée. Des rassemblemens nombreux, composés

d'hommes et de femmes, s'abandonnaient aux plus affreux désordres. Au milieu des ténèbres de la nuit, à la lueur des flambeaux, ces forcenés commettaient toutes sortes de crimes. Plusieurs citoyens distingués disparurent; beaucoup périrent par le poison; la pudeur des semmes sut outragée. Pour couvrir ces forfaits, pour étouffer les cris des mourans, on éteignait les lumières, et on faisait retentir les airs du bruit des trompettes et de hurlemens épouvantables.

On révéla toutes ces iniquités au sénat: le consul Posthumius, chargé d'informer et de punir, trouva que sept mille personnes de l'un et de l'autre sexe avaient pris part à ces horreurs. Ceux qu'on arrêta furent envoyés au supplice; les autres s'y dérobèrent par l'exil ou par une mort volontaire.

L'expérience des désastres causés par les maladies contagieuses n'apprenait point aux Romains à s'occuper des précautions nécessaires pour les prévenir. En 578, la peste fit tant de ravages dans Rome, que, selon Tite-Live, les cadavres restaient par monceaux dans les rues. Ces fléaux n'empêchaient point l'accroissement de la population, la marche rapide du luxe et les progrès des arts.

Le poète Térence, qui commençait alors à briller dans la capitale du monde, ami de Lélius et de Scipion, fit connaître le premier aux Romains la perfection du style. Sa première pièce fut jouée un an après la conquête de la Macédoine. Avant

lui, Plaute avait mérité par sa verve comique les suffrages du peuple, et le poète Ennius s'était vu ériger une statue. La vanité de plusieurs particuliers remplissait la ville de monumens qu'ils se faisaient élever. Les censeurs, Scipion Nasica et Popilius Lénas, ordonnèrent d'abattre toutes les statues dont le sénat n'avait point approuvé l'érection.

Ce même Popilius Lénas, envoyé en Egypte, traça fièrement avec sa baguette un cercle autour d'Antiochus vainqueur, et lui défendit d'en sortir avant d'avoir promis d'évacuer le royaume que ses armes avaient conquis. Ce monarque obéit. En souffrant une telle insolence, les rois et les peuples perdaient le droit de se plaindre de l'ambition romaine.

En 596, les Dalmates, autrefois dépendans de Guerre avecles Dall'Illyrie, proclamèrent leur liberté; et firent des mates, incursions dans les pays voisins que protégeait l'alliance romaine. Le sénat demanda satisfaction, ne l'obtint pas, et déclara la guerre.

Le consul Marcius Figulus, battu d'abord par les barbares, répara depuis sa défaite par quelques succès. Scipion Nasica son successeur termina la guerre par la prise de la capitale du pays, et refusa modestement le triomphe que le sénat lui décernait, et le titre d'empereur que ses soldats voulaient lui déférer. (C'était le nom que les légions accordaient à leurs généraux après la victoire.)

Caton le censeur, dont la vieillesse augmentait

Rigidité la rigidité, se montrait toujours l'ennemi implacable de toute innovation, sans distinguer celles qui étaient utiles et inévitables. S'opposant aux progrès des lumières comme à ceux du luxe, il prononça au milieu du sénat un discours véhément, dont l'objet était de faire chasser de Rome Carnéade, Critolaüs et Diogène, philosophes et orateurs célèbres, qu'Athènes envoyait dans la capitale du monde pour y suivre une négociation. Il voulut faire bannir les médecins, disant qu'ils efféminaient les corps sous prétexte de conserver la santé. Les hommes sentent mieux la nécessité de guérir leurs maladies que leurs erreurs; selon l'avis du censeur, la philosophie se vit exiler, mais la médecine triompha de Caton.

Invasion des Romains Alpes

Pour la première fois, à la fin de ce siècle, les Romains au-delà des Romains portèrent la guerre au-delà des Alpes, et battirent les peuples gaulois, liguriens d'origine, qui avaient attaqué la ville de Marseille, alliée constante de Rome.

## CHAPITRE ONZIÈME.

## TROISIÈME GUERRE PUNIQUE.

Cause de cette guerre. — Ambassade de Caton en Afrique. — Son retour à Rome. — Déclaration de guerre à Carthage par le sénat. — Ambassade de Carthage à Rome. — Désarmement de Carthage. — Son réarmement. — Echecs des Romains. — Nouvelle guerre en Macédoine. — Nouvelle guerre en Grèce. — Prise et destruction de Corinthe. — Réduction de la Grèce en province romaine sous le nom d'Achaïe. — Retour de Scipion Emilien à Rome. — Sa nomination de consul. — Son arrivée en Afrique. — Siége, prise et destruction de Carthage. — Lâcheté d'Asdrubal et courage de sa femme. — Scipion est surnommé le second Africain.

Un objet plus important fixa bientôt l'attention du monde. La paix qui existait depuis cinquante ans entre Rome et Carthage fut rompue. L'inexécution du traité servit de prétexte à cette nouvelle guerre, dont la ruine totale des Carthaginois était le but. On avait stipulé dans ce traité que Carthage rendrait à Masinissa les possessions qu'elle lui avait enlevées. Ce prince, comptant sur la partialité de ses alliés et sur la faiblesse de ses ennemis, éleva ses prétentions au-delà de ses droits, et s'empara de Leptine, ainsi que d'autres places qui ne lui appartenaient pas. Les Carthaginois se plaignirent à Rome, et réclamèrent ou l'observation du traité,

Cause de ette guerre ou la permission de se défendre contre celui qui voulait l'enfreindre. Le sénat envoya des commissaires en Afrique, avec l'apparente intention de rendre justice, et dans le dessein réel de fomenter la discorde.

Ambassade de Caton en Afrique. Caton le censeur se trouvait parmi ces commissaires. Orateur éloquent, guerrier intrépide, historien savant, républicain sévère, il mérita sa renommée par ses talens; mais, trop passionné pour la puissance de sa patrie, il n'écoutait plus la justice dès qu'elle lui semblait opposée aux intérêts de la grandeur romaine; de plus Caton ternissait ses vertus par un défaut incompatible avec la vraie gloire. Jaloux d'un héros, il n'avait jamais pu supporter la supériorité de Scipion. Les Carthaginois lui représentèrent maladroitement que la moindre infraction du traité serait une injure faite à la mémoire du plus grand des Romains, qui l'avait signé. Il n'en fallut pas davantage pour ranger Caton du parti de Masinissa.

A son retour à Rome, il n'y parla que des richesses que conservait Carthage, de la beauté de ses ports, de la force de ses vaisseaux, du nombre imposant de ses soldats; et la nécessité de consommer la ruine de cette ville rivale lui semblait si évidente que, sur quelque affaire qu'on opinât, il concluait toujours par ces mots: « Je pense sur- » tout qu'il faut détruire Carthage. »

Scipion Nasica combattait fermement cet in-

juste avis : ce Romain, distingué par ses exploits, ne parvint pas à la renommée brillante des autres Scipions; mais il acquit une gloire plus pure et plus rare. Dans une circonstance importante, la sénat et le peuple le reconnurent unanimement pour le plus honnête homme de la république. Ce sage sénateur sentait que, pour maintenir dans Rome la force des lois et des mœurs, il fallait conserver et non détruire la seule puissance capable d'exciter son émulation, et que si l'on voulait arrêter les progrès de sa corruption, il fallait ralentir ceux de ses conquêtes. L'existence de Carthage était à ses yeux une digue salutaire contre le débordement des vices et contre le relâchement de la discipline. Il s'adressait à la raison, et Caton parlait aux passions; le dernier fut seul écouté.

Carthage, attaquée, et ne pouvant obtenir justice, prit les armes. Le jeune Scipion Emilien, destiné par le sort à la détruire, était alors ambassadeur près de Masinissa. Il fut témoin d'une bataille que ce prince, âgé de quatre-vingts ans, livra aux Carthaginois, et dans laquelle, déployant la force de la maturité et l'ardeur de la jeunesse, il remporta une victoire signalée.

Lesénat, entraîné par Caton, déclara la guerre à Déclaration Carthage pour avoir attaqué un prince allié de la Carthage république. Les consuls embarquèrent les légions, et se rendirent en Afrique. Après leur départ, les Ambassade ambassadeurs de Carthage, arrivés à Rome, décla- à Rome.

rèrent au sénat que leur république se soumettait à la discrétion du peuple romain. On leur répondit qu'ils conserveraient leurs lois, leurs terres et leur liberté sous la condition d'envoyer trois cents otages à Lilibée, et de faire tout ce que leur prescriraient les consuls. Dans cette réponse artificieuse, indigne d'un gouvernement grand et fort, on ne s'était servi que des mots de cités, de lois et de terres; ou ne parlait pas de la conservation des villes: la destruction de Carthage était résolue.

Le consul Marcius Censorinus reçut à Lilibée les ambassadeurs, et leur dit qu'il leur répondrait à Utique, où il débarqua bientôt à la tête de quatre-vingt mille hommes. L'effroi les précédait; Utique, ne voulant pas se laisser entraîner dans la ruine des Carthaginois, abandonna leur cause, et se donna aux Romains.

Désarmement de Cartheze.

Les magistrats de Carthage vinrent humblement demander au consul ce qu'il exigeait d'eux. Il leur commanda de lui livrer toutes les armes et toutes les machines de guerre que possédait leur république, et que la protection de Rome lui rendait désormais inutiles.

Cet ordre rigoureux répandit la consternation; cependant on obéit. Lorsque le consul se vit maître de tous les moyens de désense de ses ennemis, il leur dit : « Je vous loue de votre prompte obéis-» sance; connaissez à présent les volontés du sé-» nat et du peuple romain. Ils vous ordonnent d'a-

- » bandonner Carthage et de vous établir dans le
- » lieu que vous choisirez, pourvu qu'il soit à dix
- » milles des côtes. »

Le plus faible ennemi devient redoutable lors- son réqu'il est réduit au désespoir. L'excès du malheur ressuscita le courage des Carthaginois; l'amour de la patrie réunit les factions : trente mille bannis menaçaient alors Carthage, elle les rappela, et donna le commandement de ses troupes à leur chef Amilcar. La fureur forgea des armes, l'industrie créa des machines, les cheveux des femmes fournirent des cordages. Hommes, enfans, vieillards, tout devint soldat.

Le consul ne s'attendait à aucune résistance. Se croyant sûr du succès de sa perfidie, il n'avait point pressé ses opérations; et lorsqu'il marcha enfin contre des esclaves qu'il regardait comme soumis, il trouva des ennemis intrépides et une nation debout et sous les armes.

Repoussé dans plusieurs assauts, il se vit bien- Echocs des Romains. tôt attaqué à son tour, et reçut d'assez grands échecs. Asdrubal, général carthaginois, brûla la plus grande partie de la flotte des Romains; et, pour mettre le comble à ces revers, la peste se répandit dans leur camp et l'indiscipline dans leur armée.

Tandis que Rome rencontrait en Afrique des Nonvelle obstacles imprévus, un jeune aventurier lui en-Macédoine. levait la Macédoine qu'elle avait laissée se gouver-

ner républicainement et par ses propres lois. Cet imposteur, nommé Andriscus, se faisait passer pour le fils de Persée. On l'arrêta d'abord; mais il s'échappa et leva une armée en Thrace. Les Macédoniens le reconnurent et le placèrent sur le trône. A leur tête, il justifia son audace par quelque vaillance, et conquit la Thessalie. Les légions qu'on envoya contre lui furent taillées en pièces, et le général qui les commandait périt dans l'action.

L'année suivante Cécilius Métellus, plus habile ou plus heureux, remporta deux victoires sur les Macédoniens. Andriscus, vaincu, se sauva chez le roi de Thrace, qui le livra aux Romains.

Nouvelle guerre en Dans le même temps les Achéens et les Spartiates se firent la guerre. Rome voulait humilier les Achéens, qui, seuls dans la Grèce, montraient encore quelque esprit de liberté. Un décret du sénat, favorable à Sparte, détacha cette ville, ainsi qu'Argos et Corinthe, de la ligue achéenne. Cette décision arbitraire excita le ressentiment des confédérés rassemblés alors à Corinthe. Ils éclatèrent en menaces contre les commissaires romains, et maltraitèrent les envoyés de Sparte.

Le sénat, dont les forces étaient occupées de la guerre d'Afrique et de celle d'Espagne, croyant devoir dissimuler son courroux, entama des négociations avec les Achéens. Ils prirent sa modération pour de la faiblesse, s'associèrent les Béotiens, et continuèrent la guerre contre Sparte.

Diéus, chef de leur confédération, consultant plus son amour pour la liberté et sa haine contre les Romains que les forces de son pays, rejetait toutes les propositions de paix que lui faisait Métellus qui travaillait alors à rétablir l'ordre en Macédoine. Ce Grec, digne des anciens temps, mais déplacé dans son siècle, bravait les remontrances du Péloponèse épuisé; il excitait tous les Grecs au soulèvement, leur répétant sans cesse « que » pour être libre il suffisait de le vouloir. » Ce mot était fort et vrai; mais pouvait-il ignorer que cette volonté ferme, qui donne et garantit la liberté, n'existait plus dans la Grèce amollie et divisée?

Métellus marcha contre lui, enfonça ses troupes du premier choc, et les mit en déroute. Diéus, découragé par ce revers, courut à Mégalopolis, et s'y tua, après avoir égorgé sa femme et ses enfans.

Les Achéens abandonnèrent Corinthe, dont Prise et une faible garnison défendit l'existence avec un de Corinthe. courage digne d'une meilleure fortune. Mummius, qui venait de succéder à Métellus, attira les ennemis dans un piége, les défit, leur coupa la retraite, entra dans Corinthe, massacra les habitans, vendit les femmes et les enfans, enleva les vases, les statues, les tableaux, et livra la ville aux flammes. La liberté grecque périt avec Corinthe; la

Réduction Grèce fut réduite en province romaine, sous le en province nom d'Achaïe.

romaine , sous le nom d'Achaïc.

Le consul Calpurnius Pison avait succédé en Afrique à Marcius Censorinus et à Manilius. Il ne montra pas plus de talens, et n'obtint pas plus de succès. L'espoir de Carthage renaissait avec ses forces. Elle couvrait la campagne d'une armée nombreuse; sa flotte devenait formidable; plu-

Retour de Scipion Émilien à

sieurs rois d'Orient lui promettaient leur alliance. Rome commencait à concevoir une inquiétude fondée. Dans ce moment Scipion Émilien, qui avait servi avec éclat en Grèce, en Espagne, en Afrique, qui s'était montré le premier sur les remparts de plusieurs villes prises d'assaut, et dont la vaillance active et sage venait de préserver d'une ruine totale l'armée des consuls, lorsque Phanéas, général carthaginois, se voyait au moment de s'emparer du camp romain; Scipion, fils du grand Paul-Emile, adopté par l'illustre vainqueur d'Annibal, revint à Rome pour solliciter modestement l'édilité. La confiance publique, jugeant son mérite et non son âge, lui donna le consulat, et,

Sa Momination de consul. sans tirer les provinces au sort, lui assigna le département de l'Afrique.

Son arrivée en Afrique.

Arrivé à la tête de l'armée, il ne s'occupa d'abord qu'à réparer ses pertes et à rétablir la discipline. Marchant ensuite rapidement contre l'armée africaine, il la détruisit presque entièrement. Ayant après, dans un combat naval, dispersé la

flotte des ennemis, leur dernier espoir, il resserra sie la ville par ses travaux, poussa ses attaques avec truction vigueur, et s'empara d'un quartier qui lui ouvrait les autres, et, après un assaut où l'on combattit six jours et six nuits sans trève et sans repos, il se vit enfin maître de Carthage et la rasa totalement. Cinquante mille hommes, enfermés dans la citadelle, capitulèrent et se dispersèrent dans la campagne. Les bannis et les réfugiés, qui n'espéraient aucune clémence, se brûlèrent avec le temple qui leur servait de refuge. Leur chef seul, Asdrubal, se Lichets d'Asdrubal, rendit, et tandis qu'il demandait à genoux la con-et courage servation d'une existence achetée aux dépens de l'honneur, il entendit les malédictions de sa femme, qui, après lui avoir reproché sa lâcheté, se jeta dans les flammes avec ses enfans, et périt aux yeux d'un époux si peu digne d'elle et de Carthage.

Le sénat romain défendit, sous d'horribles imprécations, de rebâtir cette cité, dont sa haine aurait voulu pouvoir effacer le nom comme la puissance. Son territoire fut donné à Utique. On dit scipion est que Scipion, qui reçut, après la ruine de cette In second. ville, le surnom de second Africain, se rappelant, sur les débris de Carthage, la splendeur et la destruction de Troie, pressentit celle de Rome, et versa des larmes.

Masinissa et Caton étaient morts avant ces évé-

nemens, et ne purent jouir de la ruine de leur ennemie. Masinissa, en mourant, chargea Scipion de la tutelle de son fils Micipsa. Carthage et Corinthe périrent toutes deux, 146 ans avant Jésus-Christ, l'an 608 de Rome, 3859 du monde, 363 depuis l'expulsion des Tarquins.

## CHAPITRE DOUZIÈME.

Décadence de la grandeur romaine. - Révolte de Viriate en Lusitanie. — Traité de paix entre Fabius Maximus et Viriate. — Rupture de ce traité. — Mort de Viriate. — Nouvelle guerre. - Résistance de Numance. - Siège, blocus et destruction de Numance. — Sédition excitée à Rome par les Gracques. — Portrait de Cornélie, mère des Gracques. - Portrait des Gracques. - Tribunat de Tibérius Gracchus. - Sa proposition des deux édits. - Résistance du sénat. - Fermeté de Tibérius Gracchus. -Déposition du tribun Octavius. -- Adoption d'une loi de Tibérius Gracchus. - Nouvel édit de ce tribun.-Expiration de son tribunat. - Tumulte en sa faveur. - Sa mort et celle de trois cents personnes. - Révolte des esclaves en Sicile. - Vengeance du tribun Labéon envers le censeur Métellus. - Inaction de Caïus Gracchus. - Sa nomination de questeur. - Son dépars pour la Sardaigne. - Son retour à Rome. - Sa nomination de tribun. - Mort de Scipion l'Africain. - Puissance de Caïus Gracchus. - Politique du sénat envers lui. - Loi pour la recon . struction de Carthage. - Départ de Caïus Gracchus pour l'Afrique. - Fondation de la nouvelle Carthage, nommée Junonia. - Retour de Caïus Gracchus à Rome. - Nouveaux troubles à son arrivée. - Mort de ce tribun. - Massacre de trois mille personnes. — Guerre avec les Gaulois et les Allobroges.

## ( An de Rome 609. )

Rome, victorieuse en Europe et en Afrique, vit tirompher à la fois, dans ses murs, Scipion le deuxième Africain, Métellus le Macédouique, et Memmius l'Achaïque. Les grands peuples ne rétome 4. sistent pas plus que les grands hommes à l'ivresse d'une haute fortune.

Quelle vertu pouvait préserver d'orgueil tant de citoyens illustrés par des triomphes, tant de guerriers décorés de couronnes civiques, murales, nobles prix d'actions héroïques, et chargés des riches dépouilles prises sur l'ennemi; enfin tant de sénateurs et de personnages consulaires, qui avaient tous gagné des batailles, forcé des villes, subjugué des peuples, et vu des rois à leurs pieds!

Décadence de la grandeur romaine.

La réunion des vainqueurs de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, la renommée de leurs exploits, les hommages des nations et de leurs monarques, et les riches tributs que leur envoyaient tous les princes, devaient exciter la fierté des Romains, étourdir leur raison, et bannir promptement jusqu'aux traces de l'austère vertu et de l'antique simplicité des beaux jours de la république.

La plus belle époque de l'histoire romaine commence après l'invasion de Pyrrhus, lorsque les mœurs cessèrent d'être rustiques et sauvages, sans cesser d'être pures. Elle finit avec la troisième guerre punique. Tant que les Romains eurent à craindre pour leur existence, soumis aux principes de la religion et aux règles de la justice, on vit toujours chez eux l'intérêt privé confondu avec l'intérêt général. Ce fut alors que ce peuple étonnant, fort et passionné comme une faction, ainsi que le dit Montesquieu, invincible par son

umon, dut inspirer autant d'admiration que de crainte. Mais Carthage détruite, l'Espagne vaincue, l'Italie soumise, la Grèce subjuguée, l'Asie conquise délivrèrent le peuple romain de tout danger. Il ne connut plus de frein pour ses passions. Les digues étaient rompues; le torrent s'était débordé; les citoyens, qui avaient long-temps combattu pour se défendre et ensuite pour conquérir, n'employèrent bientôt plus leurs armes qu'à se disputer entre eux les fruits de leurs conquêtes et les jouissances de la domination. En vain quelques hommes vertueux voulurent opposer les mœurs au luxe, l'amour de la patrie à l'ambition et la justice à la violence, leur voix se perdit dans le tumulte des passions.

Rome va donc nous présenter un nouveau spectacle. Nous n'y verrons plus les palmes de la gloire sur la charrue de Cincinnatus; la modestie et la pauvreté n'embelliront plus les triomphes des Fabius et des Paul-Emile: les consuls, les dictateurs n'opposeront plus leurs vertus républicaines à la licence du peuple, à l'orgueil des grands. La force remplacera la justice, et la fortune seule recevra l'encens qu'on offrait à la liberté.

Nous quittons ce sénat rempli de sages et de héros, que Cinéas comparait à un conseil de rois, et nous allons raconter les querelles sanglantes de ces nouveaux maîtres du monde, ambitieux, cupides, cruels, voluptueux, déchirant le sein de leur patrie pour satisfaire leur avarice, et forçant les légions et leurs alliés à ne combattre que pour le choix d'un maître.

La corruption, quoique rapide, ne mina cependant l'Etat que par degrés. On ne viola d'abord les lois que par ambition, et l'ambition conserve encore quelque apparence de la vraie gloire. Mais lorsqu'au mépris des anciennes lois et des anciennes coutumes, les grands, enrichis par le pillage et par la ruine des provinces, habitèrent des palais vastes comme des villes, firent cultiver leurs terres par des légions d'esclaves, et possédèrent des trésors plus considérables que ceux des rois, le vice le plus funeste et le plus bas, l'avarice, devint la passion dominante : on sacrifia la justice, les mœurs et la patrie au vil désir de s'enrichir. De ce moment il n'y eut plus de vertu; tout fut à vendre ou à acheter. On devenait factieux pour arriver à la richesse; riche, on corrompait les citoyens pour conserver le pouvoir et l'opulence, et chacun ne servit plus l'État, mais un parti. Dès lors la chute de la république était inévitable et prochaine. Les proscriptions de Marius et de Sylla devaient suivre de près la sédition des Gracques; la tyrannie de Sylla préparait la dictature de César et l'empire d'Auguste.

Nous aurons pourtant encore, dans ces jours de décadence, occasion d'admirer quelques vertus courageuses qui luttaient contre le vice triomphant,

et un grand nombre d'hommes célèbres par leurs talens, par leur courage et par leurs exploits. Heureux s'ils avaient consacré tant de grandes qualités au salut d'une patrie qu'ils illustrèrent par leur courage et qu'ils déchirèrent par leurs dissensions: mais le retour à l'ordre et à la liberté était impossible. On descend facilement de la vertu au vice et de la liberté à la servitude; mais c'est, une pente qu'on ne remonte pas.

Les causes de la grandeur des Romains se trouvaient plus dans leurs mœurs que dans leur législation, et le changement de coutumes détruisait tout. Condillac a très-bien remarqué que rien n'était déterminé d'une manière fixe dans le gouvernement de Rome. Tous les droits du peuple et du sénat étaient incertains et contestés; les pouvoirs distribués sans précision; les censeurs, les tribuns, les consuls exercaient alternativement une autorité presque arbitraire. Souvent on nommait un dictateur pour éluder les lois; mais la simplicité des mœurs, la tempérance, le désintéressement et l'amour de la patrie suppléaient à tout. Les dissensions mêmes des ordres entretenzient l'émulation, et fortifiaient l'Etat au lieu de l'ébranler. Tout était habitude, même la vertu.

On ne peut supposer qu'un corps nombreux puisse être animé pendant cinq siècles du même génie. On doit donc attribuer l'accroissement de Rome au hasard qui fit suivre d'abord par nécessité un plan auquel on s'attacha ensuite par habitude:

Dans les premiers temps les Romains, faibles et entourés d'ennemis, se virent obligés, pour augmenter leurs moyens de défense, de s'allier avec les vaincus. Employant toujours depuis le même système, ils se servirent des Latins et des Herniques pour subjuguer les Volsques et les Toscans. Dès que l'on reconnut l'utilité de leur alliance, tous les peuples la recherchèrent. Sagonte l'implora contre Carthage, Marseille contre les Gaulois, les Étoliens contre Philippe, les Égyptiens contre les Séleucides. C'est ce qui fit la fortune de ce peuple dominateur. On l'aurait redouté comme conquérant, on vola au-devant de lui comme protecteur.

Les Romains laissaient aux cités leurs lois, aux rois leurs trônes; appelés constamment au secours d'un peuple contre une faction, d'un prince contre ses concurrens, ils gouvernèrent plutôt en juges et en patrons qu'en dominateurs: et leur puissance était toute établie, lorsque, sûrs de leur force, ils cessèrent de la déguiser.

Presque tous les gouvernemens ont plus de routine que de plan; on les détruit plutôt en changeant les coutumes qu'en modifiant les lois. La législation de Rome avait continuellement varié pendant plusieurs siècles, et sa liberté restait entière. Elle fut détruite dès que le luxe changea sesmœurs.

La première contrée où l'avarice romaine cher-de Viriate cha une riche proie et fit de nombreuses victimes, on Lusitace fut l'Espagne. Les fiers habitans de ce pays, révoltés contre la cupidité et contre l'injustice des proconsuls et des préteurs, se défendaient avec un courage digne d'une meilleure fortune; et l'Espagne, depuis soixante-quatorze ans, toujours ravagée, souvent vaincue, n'avait jamais été totalement soumise. Quelques années avant la destruction de Carthage, un simple berger, nommé Viriate, ayant réuni sous ses ordres quelques vagabonds et quelques brigands, ennoblit ses armes en soulevant la Lusitanie, et en combattant pour l'indépendance de sa patrie. Fabius Maximus, frère de Scipion et fils de Paul-Emile, obtint d'abord quelques avantages sur lui; mais il ne sut point en profiter. Viriate augmenta ses forces, disciplina ses troupes, gagna plusieurs victoires; et le con-tre Fabius sul, forcé de traiter d'égal à égal avec un pâtre Viriate. lui accorda une paix honorable.

de paix en-Maximus et

Le sénat, qui commençait à ne plus respecter Rupture de ce traité. la justice, autorisa Cépion, successeur de Fabius, à rompre le traité. La guerre recommença, et le Mort de Viriate. général romain, corrompant les ambassadeurs de Viriate, fit assassiner dans son lit le brave guerrier qu'il n'avait pu vaincre.

Le peuple de Numance, ferme et belliquenx, Nouvelle s'était toujours montré le plus fidèle allié de Viriate. guerre. Après avoir battu Q. Pompéius, les Numantins de Numan

attaquèrent et mirent en déroute Mancinus. Ils pillèrent son camp, et auraient détruit son armée tout entière, sans la sagesse et l'intrépidité de Tibérius Gracchus. Ce jeune guerrier, qui avait déjà acquis beaucoup de gloire en montant le premier sur les murs de Carthage, couvrit la retraite des légions, et sauva leurs débris en négociant avec Numance et en concluant avec elle un traité que Mancinus signa.

Le sénat ne ratifia point cette paix; et, malgré les représentations d'une foule de Romains qui déclaraient devoir leur salut à cette convention, on la rompit, et Mancinus, chargé de chaînes, fat livré aux Numantins. L'arrêt ne porta que sur lui; la faveur populaire sanva Gracchus, ainsi que les officiers qui avaient, comme lui, participé à cette pacification. L'armée romaine, commandée par Mutus, défit les Lusitaniens et les Galiciens: mais elle échona contre Numance. Lépide, son successeur, sans autre motif que celui du pillage, attaqua les Vaccéens qui habitaient le pays qu'on nomme aujourd'hui royaume de Léon; ceux-ci repoussèrent vaillamment cette injuste agression, mirent les légions en fuite, et les découragèrent tellement par cet échec, que, depuis ce moment, le nom seul des Espagnols les faisait trembler.

Les levées s'opéraient difficilement pour l'Espagne, et l'avarice seule portait les patriciens à briguer ce commandement. Les deux consuls le sollicitaient; l'un était avare et l'autre pauvre. Scipion, s'opposant à leur nomination, dit a que l'un était » trop riche et l'autre pas assez. »

Les succès des insurgens augmentaient leur audace. L'armée romaine perdait à la fois ses conquêtes, son courage et sa discipline. Dans cette circonstance critique le sénat eut recours au talent de Scipion l'Africain. Élu consul pour la deuxième fois, il passa en Espagne, rallia les troupes, rétablit l'ordre et la règle, évita les affaires décisives, et changea la guerre en affaires de postes, dont les succès partiels ranimèrent l'ardeur et la confiance du soldat.

Il marcha ensuite contre Numance, et l'investit; Siège mais comme les Espagnols s'étaient aguerris, et destruction se montraient encore plus hardis que les Romains, il ne voulut point risquer d'assaut. Se bornant done à défendre ses lignes et à repousser les sorties de la garnison, il s'empara de tous les passages, et bloqua exactement la ville.

Les Numantins, réduits bientôt à la plus affreuse disette, proposèrent une paix honorable. Scipion voulut qu'ils se rendissent à discrétion. Ils le refusèrent, et demandèrent pour toute grâce au général romain de leur livrer bataille, pour qu'ils pussent au moins périr les armes à la main.

Un nouveau refus changea leur consternation en désespoir. Ils sortirent tous de leurs murailles, et se précipitèrent sur les retranchemens avec une

telle furie que, malgré la force de sa position: Scipion eut besoin de tout son courage et de tout son talent pour les repousser. Enfin, après quinze mois d'une résistance opiniâtre, les Numantins, privés de tout secours et de tout espoir, mirent le feu à leur ville, et périrent avec toutes leurs richesses dans les flammes.

. Il ne resta aucun vestige de cette fameuse cité, que Bossuet appelle la seconde terreur des Romains. Elle était située dans la Vieille-Castille. près de Soria. On ne vit au triomphe de Scipion. que cinquante de ses habitans. Numance fut détruite l'an de Rome 621.

ques.

· Rome ne jouit pas long-temps du repos que Rome par semblaient lui garantir tant de victoires. L'esprit de faction ne tarda pas à troubler une prospérité dont la jouissance était loin d'être également partagée entre le peuple et les patriciens.

> Deux frères, Tibérius et Caïus Gracchus, célèbres par leur courage, par leurs talens, par leur éloquence et par leurs malheurs, embrassèrent la cause populaire, excitèrent de grands troubles. dans leur patrie, répandirent un vif éclat sur leur nom, et donnèrent au monde un triste exempledes vicissitudes de la fortune, du danger des factions, de l'esprit vindicatif des grands et du peu de compte qu'on doit faire de la faveur de la mul; titude.

Ils étaient petits-fils de Scipion l'Africain, et

beaux-frères du second Africain qui avait épousé leur sœur. Cornélie, leur mère, se rendit aussi Portrait de célèbre par ses hautes vertus que son père et que mère des Gracques. ses fils par leurs actions. Lorsqu'elle devint veuve de Sempronius Gracchus, Ptolémée, roi d'Egypte, lui offrit son sceptre et sa main. Sa sierté ne voulut point descendre au trône. Les citoyens romains se croyaient alors supérieurs aux rois.

Cornélie, trouvant sa gloire dans ses vertus, ses plaisirs dans ses devoirs, dédaignait le luxe des dames romaines, et leur disait souvent « que ses » enfans étaient ses joyaux et sa parure. » L'éducation qu'elle leur donna les éleva au-dessus des autres citoyens, fortifia leur âme, développa leurs talens; mais, en même temps, leur inspira la fierté, l'audace et l'ardeur qui les perdirent. On l'accusa même de les avoir poussés aux factions, en leur disant: « On ne me nomme jamais que la belle-» mère de Scipion; quand aurez-vous assez de » gloire et de puissance pour qu'on m'appelle avec » honneur la mère des Gracques. »

Tibérius, orné de tous les dons de la nature et Portrait des de la fortune, charmait les regards par une rare Gracques. beauté; il s'attirait l'amour des soldats par sa bravoure, et l'admiration de ses concitoyens par son éloquence; ses brillans exploits l'avaient illustré en Afrique et en Espagne; les liens du sang et de l'amitié l'unissaient aux plus grands personnages de la république. Tout concourait à l'attacher au parti

des patriciens; mais le désaveu que fit le sénat du traité qu'il avait conclu avec Numance pour sauver l'armée, l'arrêt injuste porté contre Mancinus son général, et les reproches humilians dont il se vit lui-même alors l'objet, l'irritèrent contre les grands, et le jetèrent dans le parti populaire.

Son frère Caïus partageait tous ses sentimens, et ne lui était point inférieur en talens; mais Tibérius, plus doux, plus adroit, plus modéré, s'insinuait dans les cœurs par la persuasion. Caïus, véhément, emporté, songeait plus à convaincre qu'à toucher; la raison semblait parler par la bouche du premier, l'autre avait l'éloquence fougueuse des passions. La même différence se trouvait aussi dans leurs caractères. Tibérius était simple dans ses mœurs, tempérant dans ses goûts; Caïus, avide de plaisirs, s'y livrait avec excès; et sa violence élevait quelquesois tessement le son de sa voix, que, connaissant ce désaut, il plaçait à la tribune derrière lui un musicien qui l'avertissait de prendre un ton plus convenable et plus doux.

Les lois rendues en différens temps pour s'opposer à la trop grande concentration des fortunes étaient tombées en désuétude. Les patriciens avaient envalue la plupart des terres conquises; le domaine devait en affermer une partie aux pauvres moyennant une faible redevance. Les riches firent hausser cette rente, et, par ce moyen, empêchèrent la multitude de prendre ces fermes-

Quelques grands, plus habiles et plus audacieux, cessant même de déguiser leur avare injustice, méprisèrent la loi qui défendait à tout citoyen de posséder plus de cinq cents arpens. Ils ne daignèrent même pas se servir de prête-noms, et ils exploitèrent ou affermèrent publiquement les plus vastes possessions.

Découragés par ces usurpations, et accablés de misère, les pauvres plébéiens se dégoûtaient de la guerre, et renonçaient même à élever et à nourrir leurs enfans. De sorte que, peu à peu, l'Italie, dépeuplée d'hommes libres, ne se voyait presque plus couverte que de barbares et d'esclaves qui labouraient les terres des riches. Lélius, ami de Scipion, voulut porter des remèdes à ce désordre; les intrigues des sénateurs rendirent ses tentatives inutiles, et il n'en retira d'autre fruit que le surnom de sage, donné par la reconnaissance du peuple.

Tibérius, revenant d'Espagne, fut vivement touché du spectacle de misère et de dépopulation de Tibelius. qu'offraient à ses regards les campagnesd'Etrurie. Le désir de ramener la justice et l'égalité, et peutêtre aussi l'espoir de se venger des sénateurs, le déterminèrent à briguer le tribunat. Il l'obtint, et

proposa une réforme dans la législation.

Deux philosophes, Diophanes et Blossius, l'excitèrent à cette entreprise. Il se vit même encouragé dans son dessein par le consul Mutius Scé-

vola, par le souverain pontife Crassus et par Appius Claudius qui lui avait donné sa fille en mariage.

Presque toujours les premiers pas des réformateurs sont sages; mais bientôt les obstacles qu'ils rencontrent les irritent, et la passion les emporte au-delà du but.

L'édit présenté par Tibérius était modéré: au ont Lieu de punir les usurpateurs des terres conquises, il leur faisait rembourser par le trésor public le prix de leurs acquisitions. Tous les bons citoyens recurent avec applaudissement cette loi; mais elle excita la haine des riches avides; ils s'y opposèrent, et calomnièrent les intentions de Tibérius, l'accusant hautement de vouloir renverser la république par ses innovations. Le tribun repoussa vivement leurs attaques. « Je ne conçois pas, disait-» il, qu'au milieu d'une ville libre on rende la » condition du peuple pire que celle des animaux » féroces. Quand ces implacables ennemis des » hommes veulent se livrer au repos, ils trouvent » des retraites sûres dans leurs antres, des asiles » paisibles dans les forêts; tandis que les citoyens, » qui exposent sans cesse leurs jours pour le salut » et pour la gloire de leur patrie, se voient pri-» vés, à la fin de leurs travaux, de logement et » de subsistance; et, s'ils jouissent encore de l'air » et du soleil, c'est que la cupidité de leurs op-» presseurs ne peut les leur ravir.

» Ecoutez cependant nos superbes consuls, nos » orgueilleux préteurs, quand ils haranguent les » soldats un jour de bataille: ils leur parlent » comme à des hommes fortunés qui possèdent » tous les biens de la vie. N'est-ce pas une raillerie » insultante que de les exhorter à combattre pour » nos autels, quand ils n'ont pas de foyers; pour » les palais de Rome, quand il ne leur reste pas » une cabane; pour une patrie opulente qui ne » leur laisse aucun héritage? Privés de tout, » qu'ont-ils à défendre? Ils ont conquis les vastes » contrées qui enrichissent la république, et ils » n'en sont que plus pauvres. Leur sang a payé ces » trésors auxquels on ne leur permet pas de par-» ticiper. La veille d'un combat, on leur donne · » le titre de maîtres du monde; le lendemain du » triomphe, on leur conteste quelques arpens des » royaumes qu'ils ont conquis. »

L'éloquence du tribun lui conciliait les suffrages Résistance du peuple. Le sénat, ne pouvant lui résister ouvertement, gagna un de ses collègues, nommé Marcus Octavius, qui déclara que la loi donnerait naissance à beauconp d'injustices, qu'elle bouleverserait les propriétés, romprait les contrats et les transactions, et qu'ainsi l'intérêt public s'opposait à son adoption.

Suivant l'usage, l'opposition d'un seul tribun empêchait toute délibération. Tibérius, irrité de cet obstacle, proposa peu de jours après un autre

l'avarice des grands. Il demanda que la loi qui ne leur permettait pas de posséder plus de cinq cents arpens fût enfin exécutée, et qu'on en distribuât Permets sans délai l'excédant aux pauvres. Arrêté de nouyeau par la résistance d'Octavius, il employa, pour le ramener à son avis, toutes les armes de l'éloquence; mais, ne pouvant le convaincre ni le toucher, il sit ordonner, par le peuple, à tous les magistrats, de cesser leurs fonctions jusqu'au moment où la loi serait définitivement rejetée ou approuvée. Exécutant lui-même cet ordre, il posa son sceau sur la porte du trésor public, afin que les questeurs n'en pussent rien tirer. Cette résolution hardie excita la fureur des patriciens; ils jurènent sa perte: on en vit même plusieurs qui se travestirent sans pudeur, et cherchèrent, sous un obscur déguisement, l'occasion et les moyens de l'assassiner.

> Gracchus, informé de leurs desseins, se mit en garde contre eux, et porta sous sa robe un poianard pour défendre sa vie.

> Le jour de l'assemblée du peuple étant arrivé, Octavius persista dans son opposition, malgré les prières de Tibérius et les larmes des citoyens qui le conjuraient de ne pas les sacrifier à leurs ennemis.

> Gracchus dit au peuple que deux magistrats. égaux en autorité et opposés en opinions sur une offaire aussi importante, ne pouvaient rester en

place sans compromettre la tranquillité publique; qu'un tel dissentiment menaçait l'État d'une guerre civile, et qu'il fallait nécessairement déposer l'un des deux.

Le peuple adopta cet avis. Le lendemain dix- Déposition sept tribus ayant déjà donné leur voix contre Oc-Octavias. tavius, Tibérius le conjura de renoncer à son opposition; mais comme il ne put le ramener à son sentiment, le scrutin continua, et Octavius sut déposé. Le peuple, dans sa colère, se porta même contre lui à d'indignes traitemens que Tibérius eut beaucoup de peine à faire cesser. Il est aussi facile de mettre en mouvement la multitude que malaisé de la contenir.

On adopta la loi proposée par Gracchus, et, pour d'une foi de en surveiller l'exécution, le peuple le nomma com-Tibirius Gracchita missaire, ainsi que son frère, et Appius Claudius.

La haine des sénateurs redoublait de violence, et les faisait soupconner de tous les attentats gu'annoncaient leurs menaces. Un ami de Tibérius étant mort subitement, le peuple accusa les patriciens de l'avoir assassiné, et se porta en foule à ses funérailles. Tibérius, dans le dessein d'échauffer la multitude contre ses ennemis, parut devant elle en deuil, lui apporta ses enfans, et supplia le peuple de les prendre, ainsi que leur mère, sous sa protection, contre la fureur des riches qui avaient juré sa perte.

Sur ces entrefaites, Attale; roi de Pergame, TOME 4.

Nouvel édit de or tribun. ayant légué à Rome son royaume et ses biens, Tibérius proposa un édit qui ordonnait qu'on distribuât aux pauvres les terres de ce pays et les trésors du roi. Quant aux villes, il décidait que le sénat ne pourrait prononcer sur leur sort, et que le peuple en disposerait par une loi. Ce décret porta au dernier degré l'animosité du sénat contre Gracchus. Pompéius lui reprocha hautement d'avoir rèçu du roi Attale une robe de pourpre, un sceptre, et l'accusa d'aspirer à la royauté. L'injuste déposition d'Octavius donnait aussi dans le peuple quelques énnemis à Gracchus, et son éloquence parvint difficilement à calmer les esprits que cette violence contre un collègue avait mécontentés.

Expiration deson tri-

L'année de son tribunat expirait; Tibérius s'était trop compromis pour rentrer sans perll'dans le rang de simple citoyen. Il crut tiécessaire de se faire de nouveau éfire tribun, et, pour y parvetiir, ses amis lui conseillérent de flatter la millitude en lui présentant des lois plus populaires encore que celles qu'il avait fait adopter. Il proposa donc d'abréger le nombre des années du service militaire, d'autoriser l'appel devant le peuple des sentences de tous les juges, et de composer les tribunaux d'un nombre égal de chevaliers romains et de sénateurs.

Cétait bouleverser les anciennes institutions, et renverser par la passion d'un moment la raison des siècles. Aussi, lorsqu'on commença à recueillir les suffrages, Gracchus s'apereut que ses adversaires se trouvaient en majorité. Rompant afors la délibération, sous prétente que l'assentblée n'é tait pas ussez nombreuse, il la conveque pour le lendemain, et représents si vivement les périls auxquels son amour pour le peuple expossit sa vie, qu'un grand nombre de citoyens dressa la Muit des teutes autour de sa maison pour la grander.

Tomulte n sa favour

Au point du jour, de sinistres préseges yimment aggraver ses inquiétudes. Il existait en ce temps peu d'esprits assez forts pour se défendre de la plus puérile superstition. Les poulets sacrés refusèrent la nourriture: Tibérius, sortant de sa maison, se heurta violemment le pied contre une pierre qui fit douler son sang. Ayant fait quelques pas, il vit en l'air deux corbeaux qui se battaient et dont l'un laissa tomber un caillou sur lui. La crainte de ses amis arrâtait sa marche; mais le philosophe Blossius lui ayant représenté qu'il deviendrait la risée de ses conemis si l'on pouvait dire que la vue d'un corbeau avait empêché le petit-fils de Scipion de remplir ses devoirs, il rougit de sa faiblesse, et courut au Capitele, où le peuple le recut avec enthousiasme...

Au milieu de ce tumulte de clameurs et d'applaudissemens, un sénateur de ses amis, Flavius Flaccus, lui ayant fait signe qu'il voulait lui parler, traversa la foule, et l'avertit que les patriciens et les riches avaient armé lours esclaves, et s'étaient décidés à le faire périr.

Tibérius dénonça cette conspiration au peuple. Ceux qui étaient près de lui saisirent les javelines des huissiers ou s'armèrent des bâtons qu'ils purent trouver. La multitude plus éloignée, et qui ne pouvait l'entendre, s'étonnait de ce mouvement dont elle ignorait la cause. Tibérius, voulant lui faire comprendre le danger qui le menaçait, portait vivement ses deux mains sur sa tête. Quelquesuns de ses ennemis, ayant aperçu ce geste, coururent au sénat, et déclarèrent que Tibérius demandait au peuple le diadème.

Ce rapport, adressé à la haine, devait la trouver crédule. Nasica proposa de prendre des mesures promptes pour exterminer l'audacieux qui aspirait à la tyrannie. Le consul répondit qu'aucun citoyen ne devait mourir sans avoir été jugé, et qu'on devait observer les lois même centre ceux qui voulaient les enfreindre.

Sa mort et celle de Soo personnes.

Nasica, enflammé de colère, s'écria: « Puisque » le premier magistrat ne veut rien faire pour le » salut de la république, que ceux qui veulent la » sauver me suivent! » Retroussant en même temps sa robe, et la ployant autour de son bras, il sort précipitamment de l'assemblée. La plupart des patriciens le suivent; leurs cliens nombreux les accompagnent, et se saisissent des leviers qu'ils trouvent, des meubles qu'ils brisent. La fureur lenr fait de tout des armes. Ils montent au Capitole; la vue de tant de personnages consulaires

intimide une partie de la foule; l'autre, frappée, est mise en fuite. Tibérius, abandonné, cherche à se sauver, mais, heurté dans sa course, il tombe. Comme il voulait se relever, Publius Saturéius, un de ses anciens collègues, et Lucius Rusus se jettent sur lui et le tuent.

Trois cents personnes périrent dans cette sédition, la première, depuis l'expulsion des rois, qui ent fait répandre le sang dans Rome.

La mort de Gracchus n'éteignit point la haine de ses ennemis; ils ne permirent pas à son frère de l'ensevelir. Son corps fut jeté dans le Tibre: on fit mourir sans forme de procès plusieurs de ses partisans, et on enserma le rhéteur Diophane dans un tonneau rempli de serpens qui terminèrent sa vie.

Blossius, ayant comparu devant les consuls, dit qu'il avait cru remplir son devoir en obéissant à Tibérius son ami.

« Qu'aurais-tu donc fait, dit Nasica, s'il t'eût » commandé de mettre le feu au Capitole? » — « Jamais, répondit-il, Tibérius ne m'aurait » donné un tel ordre. » — « Mais cependant, » reprit un des consuls, s'il te l'eût commandé? » « — Je l'aurais fait, répliqua-t-il, étant con- » vaincu qu'un tel homme ne pouvait m'ordonner » rien qui ne fût utile au peuple romain. » Sa fermeté le sauva; il se réfugia en Asie, où il se donna lui-même la mort, après la défaite d'Aris-

romens, qui, par ses consells, s'était emparé du trone de Pergime.

Le sénat, pour apaiser les esprits, ne s'opposa plus au partage du domaine públic; mais sa condéscendance n'éteignit point les ressentimens. Le peuple dissimulait peu ses désirs de vengeance, et menaçait Nasica de l'appeler en justice. Poursuivi par la haine publique, il se fit donner un commandement en Asie, où il mourut bientôt près de Pergame, accablé de chagrins et peut-être de remords. La haine du peuple s'étendit jusqu'à Scipion l'Africain, parce qu'il avait, disait-on, blâmé la conduite de Gracchus.

Révolte des esclaves en Sicile.

La révolte des esclaves s'était renouvelée dans le même temps en Sicile, et le feu de cette rébellion s'étendait en Italie et en Grèce. Maîtres de la ville d'Enna, leur armée s'élevait à deux cent mille hommes, qui exerçaient dans la Sicile les plus affreux ravages. Ennus, qu'ils avaient élu roi, défit successivement quatre atmées prétoriennes; mais, l'an 619, Fulvius Flaccus remporta une grande victoire sur eux. Le consul Rupillius, son successeur, termina cette guerre, et s'empara de la ville d'Enna, qu'il détruisir. Ennus, tombé dans les sers des Romains; se donna la mort. Sa défaite et le supplice d'un grand nombre d'esclaves en Sicile, à Rome, à Minturnes et dans l'Attique, étoufférent cette conjuration qui avait exposé pendant plusieurs années la république aux plus grands périls.

Aristonicus, vaincu à Pergame par Perpenna, orna le triomphe d'Aquilius son successeur. Ce général, lâche et cruel, loin d'obtenir un tel honneur, aurait été envoyé au supplice si Rome eût conservé son antique vertu: car, pour contraindre les villes d'Asie à se rendre, il avait fait empoisonner les canaux et les fontaines.

L'esprit de sédition régnait toujours dans Rome, Vengcanse et survivait à Gracchus. Labéon, tribun du peu-Labéon enple pour se venger du censeur Métellus qui l'avait seur Mételrayé de la liste des sénateurs, le fit condamner, sans forme de procès, à être précipité du roc Tarpéien. L'opposition d'un autre tribun lui sauva le vie; mais Labéon fit confisquer ses biens; et, pour compléter son triomphe, il reprit sa place dans le sénat, en faisant adopter une nouvelle loi qui permettait aux tribuns d'y siéger, et leur donnait voix délibérative.

Chaque jour était marqué par de nouvelles violences. La liberté se détruit plus souvent par ses excès que par ses ennemis. On avait institué le tribunat pour la désendre, et l'ambition des tribuns fut une des principales causes de sa perte.

Au milieu de ces agitations, on voyait avec sur- Inaction de prise que Caïus Gracchus ne tentât aucun effort Caïus Grarpour venger son frère et pour hériter de son pouvoir. Il garda quelques années un profond silence, et ne se montra jamais sur la place publique. Le peuple commençait à croire qu'il abandonnait sa

cause et qu'il désapprouvait les opinions et la conduite de Tibérius. Peut-être, en effet, dans ces premiers temps, effrayé de la haine du sénat et de la mobilité de la multitude qui excite ses favoris à l'attaque et les abandonne dans le péril, Caïus avait eu la pensée de s'éloigner des factions, et de chercher sa sûreté dans la retraite; mais la prudence ne pouvait arrêter long-temps un caractère aussi ardent que le sien, et si la raison le portait au repos, il était condamné par la nature au mouvement.

Les ennemis de sa famille ayant cité en jugement un de ses amis, nommé Victius, Caïus parut inopinément à la tribune et entreprit sa défense. A sa vue, le peuple fit éclater une vive joie. Son éloquence entraînante confondit les accusateurs, et enleva tous les suffrages en faveur de l'accusé. Ce brillant succès répandit l'alarme parmi les riches et les nobles, qui réunirent leurs efforts pour l'écarter du tribunat. On l'élut questeur, et le sort lui de questeur donna le département de la Sardaigne, où il accompagna le consul Oreste.

On raconte que ce qui le décida à sortir de sa la Sardaigno retraite et à solliciter la questure, ce fut un songe dans lequel il vit apparaître son frère qui lui dit: « Tu veux en vain échapper à ton sort; obéis avec

- » courage aux ordres du ciel. Nous avons été
- » tous deux prédestinés à périr pour la liberté du
- » peuple. »

Caïus, arrivé dans sa province, donna l'exemple

du courage et de l'obéissance. Il surpassait tous ses compagnons en activité, en valeur, en tempérance, et il s'attira l'affection du peuple par sa justice.

Oreste ayant exigé que les Sardes pourvussent à l'habillement des troupes, les villes portèrent leurs plaintes au sénat qui les exempta de cette charge. Le consul manquait de moyens pour y suppléer. Gracchus parcourut la Sardaigne, et gagna tellement le cœur des habitans qu'ils fournirent volontairement et en abondance aux besoins de l'armée.

La renommée de ses vertus et de ses talens s'étendit au loin. Micipsa, roi de Numidie, écrivit à Rome qu'en faveur de l'amitié qu'il portait à Gracchus, il envoyait des blés en Sardaigne aux troupes romaines.

Ce message irrita les sénateurs ; ils chassèrent avec mépris les ambassadeurs de Micipsa, et voulurent qu'Oreste conservât le commandement de Sardaigne, espérant par là prolonger l'éloignement de son questeur Caïus.

Celui-ci trompa leur attente, et revint promp- Son retour tement à Rome. Les censeurs l'accusèrent d'avoir enfreint les lois par son retour. Il demanda audience au sénat pour se justifier. L'ayant obtenue, il représenta qu'il avait fait douze ans la guerre, quoiqu'il ne fût obligé qu'à un service de dix années. La loi bornait la questure à un an ; il avait exercé trois

ans cette charge: ses prédécesseurs s'étaient enrichis dans leur administration; il y avait au contraire dépensé sa fortune. Ses moyens de justification étaient si évidens que ses ennemis mêmes se virent forcés de l'absoudre.

Sa nomination de tribun.

Sorti victorieux de cette lutte, Caïus sollicita le tribunat. Tous les patriciens se mirent sur les rangs pour l'écarter; mais la faveur du peuple se déclara pour lui, et il accourut un si grand nombre deplébéiens de toutes les parties de l'Italie, afin d'assister à son élection, que le Champ-de-Mars ne fut pas assez vaste pour contenir cette multitude, et que beaucoup de citoyens se tinrent sur les toits des maisons, et donnèrent de là leurs suffrages.

Les intrigues de ses adversaires l'empêchèrent d'obtenir les trois premières places de tribun; il ne fut nommé que le quatrième; mais son éloquence le rendit bientôt le premier de tous. Lorsqu'il harangua le peuple, il laissa éclater son profond ressentiment de la fin tragique de son frère. « Romains, » leur disait-il, la république fit autrefois la guerre » aux Falisques, parce qu'ils avaient insulté le tri- » bun Génutius. Vos ancêtres condamnèrent à » mort Caïus Véturius, parce qu'il n'avait pas » voulu céder le pas à l'un de vos magistrats; et » vous avez souffert qu'en votre présence d'or- » gueilleux patriciens massacrassent mon frère » Tibérius! Sous vos yeux, ils ont traîné dans la » ville son cadavre; ils l'ont précipité dans le

- » Tibre ; ilsontégorgé tous ceux de ses partisans
- » que leur fureur a pu saisir; et tandis que les lois
- » exigent qu'un simple citoyen, avant de subir la
- » mort, soit cité en jugement et admis à se dé-
- » fendre, une foule de Romains s'est vue égorgée
- » sans forme de justice. »

Lorsque Gracchus eut ainsi ramimé la haine publique, il fit décréter que tout magistrat déposé par le peuple serait inéligible à tout autre emploi, et que tout magistrat qui aurait fait périr un citoyen sans observer les formes légales, serait jugé par le peuple.

Cette décision le vengeait de tous ses ennemis. Popilius, craignant son arrêt, parce qu'il avait banni les partisans de Tibérius, s'enila volontairement en Asie. Ce décret et la rigueur avec laquelle les triumvirs, nommés par le peuple, exécutaient la loi du partage des terres, excitaient l'avidité des pauvres, le désespoir des riches, et devenaient une source continuelle de haines, de vengeances, de troubles et de factions. Le sénat sentait la nécessité de nommer un dictateur. Scipion l'Africain aspirait ouvertement à cette di-de Scipion l'Africain. gnité; mais un matin ses esclaves, entrant chez lui, le trouvèrent mort dans son lit; et comme il avait dit que le châtiment de Tibérius serait juste, s'il était l'auteur des troubles qui déchiraient la république, on accusa Caius Gracchus, et même Cornélie, d'avoir terminé les jours de ce grand

homme. Leurs vertus les mettaient au-dessus de cette calomnie dictée par la haine.

La faveur du peuple pour le tribun et pour sa famille croissait en proportion des efforts que leurs ennemis faisaient contre eux. Cet amour leur survécut, et, dans la suite, le peuple romain fit ériger une statue en cuivre en l'honneur de Cornélie. Elle ne portait que cette inscription:

CORNÉLIE, MÈRE DES GRACQUES.

Paissance de Caïns Gracchus.

La mort de Scipion, l'enthousiasme du peuple pour Caïus, l'estime et l'affection que lui montraient toutes les nations alliées, découragèrent quelque temps les patriciens. Ils cédérent momentanément au torrent qu'ils ne pouvaient arrêter; et Caïus jouit à Rome d'une autorité qui éclipsait celle de tous les autres magistrats.

Il en fit usage pour augmenter encore la puissance du peuple et pour diminuer celle du sénat.
Toutes les lois qu'il proposa eurent ce double objet.
L'une ordonnait que l'on repeuplât trois grandes
cités en y envoyant de pauvres citoyens de Rome;
l'autre faisait payer l'habillement des soldats par
le trésor public, et défendait d'enrôler tout citoyen au-dessous de dix-sept ans. Il donna le droit
de cité dans Rome aux peuples confédérés de l'Italie. Il fit distribuer à bas prix le blé aux pauvres.
Trois cents sénateurs avaient seuls le droit de juger
les procès, il leur adjoignit trois cents chevaliers;
enfin il rendit entièrement démocratique le gou-

vernement qui, jusque là, était resté, par un antique usage, dans les mains des patriciens; et comme le peuple lui confia le choix des juges qu'on devait nommer, il exerça, sous le titre de tribun, une puissance presque absolue.

Le sénat même, vaincu en quelque sorte par l'opinion publique, parut se laisser quelque temps diriger par ses conseils, et Gracchus ne lui en donna que de glorieux et d'utiles à la république. Il fit rendre aux Espagnols le prix des blés que l'avarice du préteur Fabius leur avait enlevés. Par ses avis et par ses soins, on rebâtit des villes détruites, on répara les grandes routes, on en construisit de nouvelles, on forma des greniers d'abondance. Il établit sur tous les chemins des bornes milliaires, détourna les torrens, aplanit les montagnes, facilita le passage des fleuves par des ponts solides et magnifiques; et, mélant la dignité à la popularité, il s'attira également l'estime des ambassadeurs, des étrangers, des philosophes, et l'amour de la multitude.

Après tant de travaux, Caïus demanda publiquement au peuple une récompense. Chacun croyait qu'il aspirait à la première dignité de l'Etat; mais, le jour des élections étant arrivé, il déclara que son unique désir était de voir accorder le consulat à Caïus Fanius son ami. Ill'obtint, et Fanius, parvenu à son but, se rangea parmi ses ennemis.

Gracchus, élu pour la seconde fois tribun, sans

vers lui.

l'avoir sollicité, reconnut à la froideur du consul la nécessité de chercher d'autres appuis contre la haine de ses adversaires, il demanda le droit entier de cité pour tous les peuples latins, et proposa une loi dont l'objet était de repeupler Tarente et Capone.

Le sépat conçut alors un autre plan pour ren-Politique du sonat enverser le crédit de Gracchus. Loin de continuer à combattre ses propositions, il en sit sure lui-même de plus exagérées et de plus populaires par un des collègues de Gracelus, nommé Livius Drusus, -qu'ils avaient attiré dans leur parti.

> Drusus demanda donc qu'au lieu de deux villes, dont avait parlé Gracolius, on en repeuplât douze, et il proposa de décharger les ipanvres, nouheaux possesseurs des terres, de la redevance annuelle à laquelle la loi des Gracques les assujétissais. En même temps. Drusus faisuit entendre qu'il agissait sinsi d'après les ordres du sépat. Par ce moken il diminua la haine du peuple contre les sénateurs et porta une forte atteinte à la popularité de Caus.

Un autre tribun du peuple, Rubrius, fit adop-Loi pour la reconstruction de Cart ter une loi pour rebâtir Carthage. Le sort donna Départ de cette commission à Gracchis qui se vit obligé de Caïus Gracchus pour passer en Afrique.

l'Afrique.

Pendant son absence, Drusus attribua lemeurtre de Scipion l'Africain à Fulvius, ennemi déclaré de ce heros, et qui, la veille de son trépas, avait parlé contre lui avec violence et menaces.

Fulvius était ami de Gracchus; populaire comme hii, on les avait conjointement chargés de l'exécution de la loi Sempronia; et le sénat, en accusant Fulvius de l'assassinat de Scipion, attaquait indirectement Caius, l'objet constant de sa haine.

Le peuple s'opposa au jugement de Fulvius, dans la crainte que Caïus ne se trouvât compromis par ce procès. Amsi la mort de Scipion resta impunie.

Caius, arrivé en Afrique, posa les fondemens de Fondation la nouvelle Carthage qu'il nomma Junonia. Les velle Carhistoriens du temps, superstitieux comme feur mes Junosiècle, disent qu'il fut troublé dans ses travaux par des présages sinistres, qu'un ouragan emporta les victimes qu'il offrait aux dieux, et que la nuit les palissades plantées pour marquer les fimites de la ville furent arrachées par des loups. Caïus exé-Retour de Caïus Graccuta cependant les ordres qu'on lui avait donnés; chusa Rome Il établit sa nouvelle colonie dans Junonia, et se hata de revenir à Rome pour soutenir Fulvius contre les atraques de Drusus.

<sup>9</sup> A'son retour, Hannonça qu'il devait proposer, Nouveaux troubles suivant sa coutume, de nouvelles lois favorables au son arrivée. peuple. Une foule de citoyens accourut des campagnes, avec le désir et l'espoir de l'entendre: mais le consul Fanius, de l'avis du senat, ordonna à tous ceux qui n'étaient pas nés dans Rome d'en sortir.

Caïus, irrité, fit afficher une proclamation dans

laquelle il blâmait l'injustice du consul, et promettait aux alliés de les secourir, s'ils voulaient résister à cet ordre tyrannique.

Peu de temps après les édiles, devant donner au peuple le spectacle d'un combat de gladiateurs, firent construire des échafauds et des gradins, où l'on n'occupait de places qu'en les payant. Caïus abattit lui-même ces estrades pour que les pauvres pussent assister gratuitement à ces jeux.

Cette violence mécontenta tellement ses collègues, que leurs efforts réunis, joints aux intrigues des patriciens, l'empêchèrent d'obtenir le troisième tribunat qu'il sollicitait. Ses ennemis portèrent ensuite Opimius au consulat, et, peu contens d'avoir enlevé tout pouvoir à Gracchus, ils attaquèrent ses lois, certains qu'en irritant ce caractère impétueux, ils le porteraient à des actions qui entraîneraient sa perte. Leur espoir ne fut pas trompé. Aigri par tant d'affronts, aiguillonné par les conseils violens de Fulvius, enhardi même, disent quelques historiens, par l'imprudente fierté de sa mère qui lui envoya un grand nombre d'étrangers armés, déguisés en moissonneurs, il se rendit avec eux, en force, au Capitole, le jour où l'on devait prendre les suffrages du peuple pour l'abolition de ses lois.

Antilius, un des licteurs du consul, portant sur la place les entrailles des victimes immolées, dit à Fulvius et à ses amis: « Factieux, faites place aux » honnêtes gens. » Les partisans de Fulvius, irrités, poignardèrent sur-le-champ le licteur. Ce meurtre excita un grand tumulte; et, quoique Caïus eut blâmé fortement cette action criminelle, Opimius l'accusa de l'avoir ordonnée, et demanda vengeance de cet assassinat.

Les amis de Gracchus prenaient sa désense. Des deux côtés les esprits s'échaussaient; une pluie abondante sépara les partis. Le lendemain, au point du jour, le consul, ayant convoqué le sénat, sit apporter sur la place le corps d'Antilius, placé sur un lit, et entouré d'orateurs véhémens qui cherchaient à exciter le peuple à la vengeance. Les sénateurs, sortant de l'assemblée, mêlaient leurs lamentations à ces harangues; mais ces artisces et la vue de ce cadavre ne sirent qu'irriter le peuple contre les patriciens, en lui rappelant leurs sureurs et le massacre de Tibérius.

Le consul, voyant qu'il fallait d'autres moyens pour satisfaire sa haine, exposa aux sénateurs la nécessité de prendre les grandes mesures qu'exigeait le danger public. Un décret chargea Opis mius de pourvoir au salut de la patrie, et d'exterminer les factieux.

Le consul, revêtu de l'autorité absolue, commanda aux sénateurs de prendre leurs armes, et ordonna aux chevaliers de se réunir le lendemain, en amenant chacun deux hommes armés.

De son côté Fulvius rassembla le peuple, et TOME 4. 30

l'excita à se défendre contre la haine des patriciens et des riches qui voulaient le ruiner et l'asservir. Carus, traversant la place, s'arrêta devant la statue de son père, et répandit des larmes qui émurent vivement la multitude. Les partisans de Fulvius gardèrent sa maison, et y prirent un grand nombre d'armes qu'il avait autrefois conquises sur les Gaulois.

Les amis de Caïus, tristes, abattus, paraissaient plutôt porter le deuil de sa mort que défendre sa vie.

Le lendemain matin Fulvius et ses partisans occupèrent en armes le mont Aventin. Gracchus sortit de sa maison en robe, et sans autres armes qu'un poignard caché. En vain sa femme Licinia, se précipitant avec son enfant au-devant de lui, s'écria: a Gracchus, que vas-tu faire? tu ne sors point » comme un magistrat pour proposer au peuple des » lois utiles; tu ne cours pas chercher la gloire dans » les périls d'une guerre honorable; tu t'arraches » de mes bras pour t'exposer aux coups des assas-» sins de ton frère! Tu cherches, sans armes, des » ennemis implacables! Espères-tu que ton élo-» quence prouvera ta vertu? Tu crois parler à » des juges, et tu ne trouveras que des bourreaux! » Veux-tu que je sois réduite à implorer les flots » du Tibre ou ceux de la mer pour qu'ils me ren-» dent ton corps qu'on y aura précipité? Ah! » crois-moi, depuis la mort de Tibérius il n'est

» plus possible de se confier à l'autorité des lois » et à la protection des dieux. »

Caius, sans lui répondre, la repoussa doucement et s'éloigna, la laissant étendue sur la terre, sans couleur et sans mouvement.

Arrivé au Capitole, il engagea tous ses amis et tous ceux de Fulvius à envoyer au sénat un jeune enfant, portant un caducée, pour proposer des voies de conciliation.

Une partie des assistans, émue par l'innocence du messager et par ses larmes, pensait qu'on devait l'entendre. Mais Opimius répondit qu'il ne s'agissait point de négociations, que les rebelles devaient se soumettre et venir eux-mêmes implorer la clémènce du sénat.

Caïus voulait obeir à cet ordre severe: Fulvius et ses amis l'en empêchèrent et le retinrent. Opimius, qui ne désirait que le combat, et qui ne redoutait que la paix, marcha bientôt suivi d'une nombreuse troupe atmée et d'archers crétois qui, après une courte résistance, mirent le peuple en fuite. Fulvius se sauva dans une étuve où il fut tué avec son fils. Gracchus n'avait pas voulu combattre; désespéré de ces troubles sanglans, abandonné par la multitude, il se réfugia dans le temple de Diane: là, tirant son poignard pour se frapper, deux de ses amis, Pomponius et Licinius, le désarmèrent et le supplièrent de fuir.

Avant de se rendré à leurs prières, il conjura

la déesse de ne jamais tirer de servitude un peuple qui se montrait par sa faiblesse et par son ingratitude si peu digne de la liberté.

Ayant enfin pris la fuite, il fut vivement poursuivi. Deux de ses amis se laissèrent tuer sur un pont pour lui donner le temps de s'éloigner. La foule qu'il traversait répandait des larmes sur son sort, mais ne le défendait pas. Il demandait à grands cris un cheval, et nul citoyen n'osait lui en donner. Au moment d'être atteint, il se jeta dans un bois consacré aux Furies, où Philocrate, l'un de ses esclaves, le poignarda, et se tua ensuite sur son corps.

L'implacable Opimius avait promis d'accorder à son assassin une quantité d'or égale en poids à celui de sa tête. Septimuléius gagna et doubla cet horrible prix en remplissant de plomb la tête de Gracchus qu'il vint apporter aux pieds du consul.

Massacre de 3000 persennes.

Trois mille partisans des Gracques, massacrés, fürent jetés dans le Tibre. On défendit à leurs femmes de porter leur deuil. Licinia perdit son douaire. Le jeune fils de Fulvius, qui n'avait paru dans ce tumulte que pour faire entendre au sénat des paroles de paix, subit la mort. Opimius mit le comble à l'humiliation du peuple en faisant bâtir, après cette affreuse journée, un temple à la Concorde; mais une nuit on plaça sur les murs de l'édifice cette inscription:

Mort

La Mort, le Crime, et la Discorde, Elèvent dans ces lieux un temple à la Concorde.

Opimius jouit peu de temps de ce honteux et sanglant triomphe. Envoyé comme ambassadeur en Afrique, il se laissa corrompre par le roi de Numidie, fut cité en jugement, convaincu et condamné. Il termina ses jours dans l'opprobre, chargé de la haine et du mépris public. Il vit, avant de mourir, les statues élevées par le peuple en l'honneur des Gracques, et les lieux où ils avaient péri remplis de citoyens qui leur portaient des offrandes de fleurs et de fruits.

Cornélie, digne de ses fils par son courage, jouit de leur gloire, et supporta ses malheurs avec une stoïque fermeté. Dans sa retraite, près du mont de Misène, elle recevait les hommages et les dons des rois étrangers et des personnages les plus illustres de l'Italie et de la Grèce. On accourait près d'elle avec une curiosité respectueuse; on lui faisait raconter les exploits des deux Scipions, réciter les actions et répéter les discours des Gracques; et le voyageur, rempli de vénération pour son noble caractère, croyait revoir en elle l'antique Rome, ornée de toutes ses vertus.

Le sénat, profitant d'un triomphe obtenu par la violence, révoqua les lois populaires que les Gracques avaient fait adopter. De nouveaux décrets autorisèrent les usurpateurs du domaine pu-

blic et les possesseurs des terres conquises à les conserver et à en disposer à volonté. L'ordre était rétabli dans Rome, mais non pas l'union. Le parti des patriciens comprimait celui des plébéiens. Ceux-ci attendirent une circonstance plus favorable pour se venger. Quelques révoltes partielles dans le Latium et en Sardaigne furent réprimées par le consul Aurélius et par le préteur Opimius. Une peste horrible ravagea la province d'Afrique : ce fléau eut pour cause une nuée immense de sauterelles, qui couvrit les champs et corrompit les grains et les fruits.

les Gaulois

Les Gaulois, dont le nom seul avait si longet les Allo- temps porté l'effroi dans Rome, attaqués à leur tour dans leur propre pays, commencèrent à voir leur indépendance menacée par les armes romaines. Teutomachus, roi des Saliens, qui habitait près des Alpes, avait insulté le territoire de Marseille. Le consul Fulvius et son successeur Sextus Calvinius secoururent cette république alliée, et chassèrent de ses États Teutomachus, qui se retira chez les Allobroges, habitant alors la Savoie et le Dauphiné. Ceux-ci se liguerent avec les peuples de l'Auvergne et du Rouergue, et portèrent leurs armes contre les Eduens qui avaient formé une alliance avec Rome. La ville des Eduens s'appelle aujourd'hui Autun.

> Le consul Domitius Engbarbus marcha contre les Allohroges, les désit et leur tua vingt-trois

mille hommes. Après lui Fabius Maximus, fils de Paul Emile, remporta sur eux et sur leurs alliés une autre victoire plus complète encore et plus sanglante. Les relations romaines, probablement exagérées, portaient à deux cent mille hommes la perte des Gaulois dans cette journée. Un de leurs rois fut pris et décora le triomphe de Fabius qui obtint le surnom d'Allobrogite.

## CHAPITRE TREIZIÈME.

Cause de la force militaire de Rome. — Guerre avec les Gaulois nommés Scordisci. - Guerre de Numidie. - Portrait de Jugurtha. - Conduite de Micipsa envers Jugurtha. - Premiers succès de Jugurtha. - Mort de Micipsa. - Partage de ses États entre Jugurtha, Hiempsal et Adherbal. - Mort d'Hiempsal. - Défaite et fuite d'Adherbal vaincu par Jugurtha. - Nouvelle guerre entre Jugurtha et Adherbal. - Siège de Cirtha par Jugurtha. - Capitulation de cette ville. - Mort d'Adherbal. — Politique de Jugurtha. — Traité entre Calpurnius et Jugurtha. - Arrivée de Jugurtha à Rome. - Mort de Massiva petit-fils de Masinissa. - Déclaration de guerre à Jugurtha -Tactique de Jugurtha. - Commandement du consul Métellus en Afrique. - Bataille entre Jugurtha et Métellus. - Défaite de l'armée de Jugurtha. - Retraite de Marius. - Siége de Zama. - Trahison de Bomilcar. - Portrait de Marius. - Sa prétention au consulat. — Jalousie de Métellus. — Mort de Bomilcar. - Victoire de Métellus sur Jugurtha. - Consulat de Marius - Sa harangue au peuple. - Son départ pour l'Afrique. - Retour de Métellus à Rome. - Exploits de Marius. - Portrait de Sylla. — Batailles entre Marius et Jugurtha. — Défaite de Jugurtha. - Proposition de paix par Bocchus. - Son entrevue avec Sylla. - Sa perfidie envers Jugurtha.-Conférence entre Sylla, Bocchus et Jugurtha. - Jugurtha est fait prisonnier. - Invasion des Cimbres. - Nouveau consulat et triomphe de Marius. - Mort de Jugurtha.

On est moins étonné de la fortune rapide et toude la force jours croissante de Rome, lorsqu'on observe que
militaire de la masse imposante de ses armées attaquait des

nations divisées; que seule elle avait des troupes régulières et soldées, auxquelles les barbares n'opposaient qu'une foule intrépide, mais en désordre, mal armée, et ne connaissant ni l'art des évolutions ni les moyens d'assurer ses subsistances. Ils ne savaient ni choisir leurs positions ni fortifier leurs, camps. Le soldat romain, accoutumé dès son enfance à la fatigue, aux travaux, à tous les exercices du corps, couvert d'un large bouclier, armé d'un glaive court, pointu et tranchant, portait sans peine un poids de soixante livres, faisait journellement quinze milles avec ce fardeau, et fortifiait son camp dès qu'il y était arrivé. L'ordonnance des cohortes, la vélocité des troupes légères, les rangs serrés des légions leur donnaient un avantage immense sur leurs ennemis, qui s'efforçaient en vain de les ébranler et de les enfoncer. Leur fougue échouait contre ces phalanges invincibles; et lorsque découragés par l'inutilité de leurs attaques ils prenaient la fuite en désordre, la cavalerie romaine en faisait un affreux carnage, et s'emparait de leur camp qui renfermait leurs femmes, leurs enfans et leurs richesses. Aussi la ruine d'une nation était souvent la suite d'une seule victoire; et, dès l'année 636, les conquêtes des Romains au-delà des Alpes se trouvaient assez étendues pour en faire une province qu'on nomma la Gaule narbonnaise.

La même année une colonie gauloise, établie en

nommės Scordisci.

Guerre avec Thrace, surprit et battit une armée romaine commandée par le consul Caton; mais ces barbares, qu'on nommait Scordisci, ne surent pas profiter de leur succès. Les Romains reprirent bientôt l'avantage. Cependant la difficulté du pays fit durer cette guerre près de six ans. Métellus s'y distingua; Municius la termina, et la défaite complète de ces peuples lui valut le triomphe.

Guerre de Numidie.

Depuis cette victoire, pendant cinq ans, aucun événement considérable n'eut lieu dans la vaste étendue de la domination romaine. Ce repos fut · enfin troublé par la guerre de Numidie que la corruption des Romains, les artifices, les crimes, les talens et la vaillance de Jugurtha rendirent fameuse.

Après la mort de Masinissa, Micipsa, son fils, hérita de son royaume. Ce prince eut deux enfans, Adherbal et Hiempsal; il les fit élever dans son palais avec Jugurtha, fils de son frère Manastabal et d'une concubine. Jugurtha, à peine sorti de l'enfance, se fit remarquer par une force prodigieuse, par une rare beauté, par un caractère audacieux et par un esprit vif, souple et pénétrant. Loin de se laisser corrompre, commé la plupart des princes, par la mollesse et par la volupté, sidèle aux anciens usages de sa nation, il s'exerçait à dompter des chevaux fougueux, à lancer le javelot, à disputer le prix de la course aux compagnons de sa jeunesse.

Portrait de Jugurtha

Les Numides charmés croyaient voir revivre en lui Masinissa. Adroit et libéral, il savait se faire aimer même par ceux qu'il forçait de reconnaître sa supériorité. Passionné pour la chasse, il attaquait intrépidement les tigres et les lions. Toute la Numidie racontait ses exploits, dont seul il ne parlait jamais.

Micipsa admirait ses grandes qualités; mais conduite bientôt elles lui inspirèrent une juste inquiétude. envere Il craignit qu'avec tant de mérite ce prince, s'il devenait ambitieux, n'enlevât le trône à ses fils. D'un autre côté il ne pouvait tenter de le perdre, sans porter à la révolte les Numides qui ne dissimulaient point leur passion pour lui.

Ce roi, connaissant l'ardeur de Jugurtha pour la gloire, résolut de l'exposer aux périls de la guerre, espérant que la fortune délivrerait ses enfans d'un rival si dangereux.

Dans ce temps les Romains attaquaient Numance. Micipsa leur envoya un corps de Numides, dont Jugurtha. il donna le commandement à Jugurtha. Ce jeune prince, vigilant, acuf, intrépide, ardent au combat, sage dans le conseil, s'autra bientôt l'estime de Scipion, qui lui accorda sa confiance et le chargea des expéditions les plus difficiles. De nombreux et de brillans succès accrurent sa renommée et l'affection des Numides pour lui.

Jugurtha était insinuant et libéral. Il forma d'intimes liaisons avec plusieurs officiers romains,

avides de richesses et de pouvoir. Ceux-ci enflammèrent l'ambition du jeune Africain, lui inspirèrent le désir de s'emparer du trône de Numidie après la mort de Micipsa, et l'assurèrent qu'il ne manquerait pas d'appui à Rome où l'on obtenait tout à prix d'argent.

La guerre de Numance terminée, Scipion; avant de quitter l'Espagne, combla Jugurtha d'éloges et de présens; mais il l'avertit en secret qu'il ferait mieux, par une conduite loyale, de mériter l'estime et la bienveillance du peuple romain que de cultiver l'amitié dangereuse de quelques factieux. Il lui conseilla de ne fonder sa gloire que sur ses talens et sur ses vertus, et lui prédit que s'il suivait la route de l'intrigue et de la corruption elle le menerait infailliblement à sa perte.

Le consul le chargea ensuite d'une lettre pour Micipsa, dans laquelle il félicitait ce monarque d'avoir un neveu si digne de lui et de Masinissa.

Les éloges de Scipion, la gloire de Jugurtha, l'amour qu'il inspirait au peuple, décidèrent le roi de Numidie à changer de système. Il entreprit de gagner par ses bienfaits celui qu'il ne pouvait tenter de perdre sans péril, et résolut de lui céder un tiers de son héritage pour conserver le reste à ses enfans.

Sentant sa fin s'approcher, il appela près de lui Micipaa. les trois jeunes princes; et, s'adressant à Jugurtha:
« Je vous ai toujours chéri, lui dit-il, comme si

» j'étais votre père: vous n'avez point trompé mon » attente; vos exploits ont répandu un grand éclat » sur mon règne et sur votre patrie. Votre gloire » a triomphé de l'envie: je vous conjure d'aimer » ces deux princes, vos parens par la naissance, » vos frères par mes bienfaits. Ce ne sont point » mes trésors, ce sera votre amitié qui fera leur » force. Le trône que je vous laisse à tous trois, » inébranlable si vous restez unis, sera renversé » facilement si vous vous divisez. Jugurtha, vous » êtes le plus âgé; c'est votre expérience qui doit » prévenir les malheurs que je crains. Pour vous, » Adherbal et Hiempsal, respectez, imitez ce hé-» ros, afin qu'on ne puisse pas dire que j'ai été plus » heureux par l'adoption que par la nature. »

Bientôt le roi termina sa vie. Après ses funé- partage de railles, les trois jeunes princes se réunirent pour tre Juguedélibérer sur leurs affaires communes. Hiempsal, sal chalherfier de sa naissance, prit arrogamment la première place, que Jugurtha le contraignit ensuite de lui céder. Celui-ci ayant proposé de casser les ordonnances rendues par le roi dans les cinq dernières années de sa vieillesse, parce qu'elles se ressentaient de la décadence de son esprit, Hiempsal répondit vivement qu'il approuvait d'autant plus cette proposition que l'adoption de Jugurtha ne datait que de trois ans. Ce mot amer alluma une haine qui ne s'éteignit que dans le sang.

Les trois rois se partagèrent les trésors de leur

père, et fixèrent les limites de leurs États. Hiempsal s'étant ensuite retiré dans la ville de Thernida, quelques émissaires de Jugurtha, au moyen de fausses clefs, introduisirent dans la maison du jeune roi des soldats qui lui coupèrent la tête. Le bruit de ce crime, se répandant avec rapidité, Defaite et frappa de terreur Adherbal et ses partisans. Tous

rbal, vain- les peuples de la Numidie, divisés par ce forfait, coururent aux armes. Le plus grand nombre se déclara pour Adherbal, les plus belliqueux pour Jugurtha. Celui-ci, rassemblant promptement ses troupes, marcha contre son ennemi, l'attaqua, le désit, le chassa de ses États, et s'empara de toute la Numidie. Adherbal vaincu courut chercher un asile à Rome.

L'assassinat d'un roi allié avait excité dans cette ville une vive indignation; Jugurtha y envoya des ambassadeurs chargés d'or, dans le dessein de s'assurer l'appui de ses anciens amis, et d'en acquérir de nouveaux. L'arrivée de ces députés et la distribution de leurs présens opérèrent dans Rome un changement soudain, et la plupart des patriciens passèrent sans pudeur, en un moment, de la haine la plus violente contre Jugurtha à la bienveillance la plus active.

Adherbal rappela vainement au sénat ses droits au trône et les services que son père et son aïeul avaient rendus à la république. Il représenta inutilement que, lors même qu'il n'aurait point d'autre titre que son malheur, il serait de la dignité du peuple romain de le secourir; et qu'à plus forte raison le sénat ne devait pas souffrir qu'un fratricide le chassât des États que sa famille devait à la générosité de Rome.

Les ambassadeurs de Jugurtha répondirent que c'étaient les Numides quiavaient tué Hiempsal, parce qu'ils ne pouvaient supporter son caractère violent et sa tyrannie sanguinaire; qu'Adherbal, ayant ensuite attaqué Jugurtha, ne pouvait se plaindre justement des revers et des malheurs que lui avait attirés cette agression; qu'enfin le roi suppliait le sénat de croire plutôt ses actions que les injures de ses ennemis, et de ne pas supposer qu'il eût tout à coup perdu les qualités qui lui avaient mérité, dans la guerre de Numance, l'estime de Scipion et celle de l'armée romaine.

Les sénateurs, gagnés par l'or de Jugurtha, plaidèrent avec chaleur sa cause en rappelant ses services. Quelques-uns, plus attachés à l'honneur qu'aux richesses, opinèrent pour qu'on punît le crime et qu'on secourût le malheur. Cette opinion fut même appuyée par Scaurus, homme intrigant et habile, mais qui évitait le scandale et savait cacher sa corruption sous les apparences d'une vertu rigide.

Le parti le plus injuste prévalut. On décida que dix commissaires seraient envoyés en Afrique pour partager la Numidie entre Adherbal et Jugurtha. Opimius, meurtrier de Gracchus, était le chef de cette commission. Le roi de Numidie acheta facilement de lui le sacrifice de ses devoirs; il gagna par les mêmes moyens les autres commissaires qui lui donnèrent en partage les contrées les plus fertiles du royaume.

· L'Afrique, d'abord occupée par les Gétules et les Libyens, peuples sauvages, devint, dit-on, la conquête d'Hercule. Son armée était composée de différens peuples venus de l'Orient. Après sa mort, les Mèdes, les Perses et les Arméniens se partagèrent le pays. Les Perses, se mêlant aux Gétules, s'établirent près de la mer, et prirent le nom de Numides. Les Mèdes et les Arméniens se joignirent aux Lydiens, et portèrent celui de Maures. Enfin les Phéniciens arrivèrent sur la côte, et fondèrent les villes d'Hippone, d'Adrumette, de Leptis et de Carthage. Quand la guerre de Numidie commença, les villes puniques étaient gouvernées par des magistrats romains. Les Numides, jusqu'au fleuve Malucha, obéissaient à Jugurtha; le roi Bocchus possédait la Mauritanie, où l'on connaissait à peine le nom de Rome.

Dès que les commissaires furent partis, Jugurin lugurtha et Adherbal, tha recommença ses attaques contre Adherbal, qui rassembla ses troupes et écrivit au sénat pour se plaindre de cette nouvelle agression.

> Les deux armées se trouvèrent en présence près de la ville de Cirtha. Au milieu de la nuit, les

soldats de Jugurtha surprirent le camp ennemi, et massacrèrent les troupes d'Adherbal, qui passèrent en un instant da sommeil à la mort.

Adherhal eut à peine le temps de se sauver avec quelques cavaliers dans la ville, dont son implacable ennemi forma le siége.

Rome envoya des députés aux deux princes, de Cirtha pour leur ordonner de mettre bas les armes. Jugur-par Jugur tha leur répondit qu'il avait assez prouvé son respect pour les Romains, et le désir de s'autirer la bienveillance des plus grands hommes de la république; mais que plus il avait montré de vertus et de courage, moins il lui était possible de supporter l'insulte. Qu'informé des complots tramés par Adherbal contre lui, il ne faisait qu'en prévenir l'exécution: qu'au reste, il rendrait compte de sa conduite au sénat. Ayant ainsi congédié les ambassadeurs, il pressa le siége.

Les consuls reçurent une lettre touchante d'Adherbal, qui livrait son royaume à la république, et ne lui demandait, au nom de Masinissa, son aïeul, que de garantir sa vie des fureurs de Jugurtha. Quelques sénateurs, indignés de voir ainsi mépriser l'arbitrage de Rome, proposaient de faire passer sur-le-champ une armée en Afrique, mais les partisans du roi numide firent rejeter cet avis. On se contenta d'envoyer à Utique, Scaurus, prince du sénat, et plusieurs autres consulaires. Des qu'ils y furent arrivés, ils ordonnèrent à Jugur-

tha de se rendre près d'eux. Jugurtha flottait entre la crainte que lui inspiraient de si grands personnages et la passion de dominer : l'ambition l'emporta; il donna un assaut terrible, espérant terminer toute contestation par la prise de la ville et par la ruine d'Adherbal; mais ses troupes furent repoussées, et il alla trouver les ambassadeurs romains, dont les prières et les menaces ne purent rien gagner sur son esprit.

Le siége continuait cependant toujours. Quel-

Capitula-

la ville.

tionde cette ques troupes italiennes, qui faisaient la principale ville. défense de la ville, fatiguées de la longueur d'un blocus qui les privait de vivres, persuadèrent à Adherbal que, protégé par Rome, il pouvait capituler sans crainte, et que ses droits seraient mieux soutenus par la négociation que par ses Mort. armes. Le faible prince suivit ce funeste conseil : il se rendit à Jugurtha qui le fit périr dans des tourmens affreux; et, par ses ordres, on massacra les Numides et les Italiens qui avaient défendu

> Lorsque la nouvelle de cette sanglante exécution parvint à Rome, les partisans de Jugurtha tenterent et espérèrent de faire traîner les délibérations en longueur; mais Caïus Memmius, tribun du peuple, ardent ennemi de la noblesse, dévoilant hautement les intrigues des patriciens, corrompus par Jugurtha, fit craindre au sénat que le peuple irrité ne s'attirat la connaissance de cette

affaire. On se décida donc à déclarer la guerre au roi numide, et, les départemens étant tirés au sort, l'Italie échut à Scipion Nasica, et l'Afrique à Lucius Calpurnius Bestia.

Jugurtha envoya encore à Rome des ambassa- Politique deurs, dans le dessein d'acheter son absolution par de nouveaux présens; mais, le sénat ayant arrêté qu'on n'écouterait le roi que s'il remettait sa personne et son royaume à la discrétion du peuple romain, ses envoyés retournèrent en Afrique.

Calpurnius, général brave et expérimenté, ternissait ses belles qualités par une sordide avarice. Fort contre les périls, il devenait faible à la vue de l'or. En levant son armée, il prit pour lieutenans des patriciens illustres par leur naissance et par leurs exploits, mais factieux et cupides, espérant que leur crédit couvrirait ses malversations: de ce nombre était Scaurus.

Le consul, arrivant en Afrique, entra rapidement en Numidie, fit un grand nombre de prisonniers, et s'empara de plusieurs villes. Jugurtha, par ses émissaires, lui montra les difficultés de cette guerre et la facilité de s'enrichir. Le consul Traitéentre et Scaurus se laissèrent si promptement corrompre et Jugurha que Jugurtha, qui n'avait espéré que le ralentissement de leurs opérations, crut qu'il pouvait acheter la paix; il vint avec confiance dans le camp du consul, se justifia pour la forme en présence du conseil, et convint en secret avec Galpurnius

des articles d'un traité qui, moyennant un tribut, le laissait en possession de son royaume.

Après la signature de cet acte, il livra aux questeurs trente éléphans, un grand nombre de chevaux et une somme d'argent peu considérable. Calpurnius retourna ensuite en Italie pour les élections.

La nouvelle de cette pacification devint à Rome le sujet des discussions les plus vives. La prévarication du consul était évidente; mais le crédit dont jouissait Scaurus empêchait le sénat de se déclarer ouvertement contre Calpurnius.

Le tribun Memmius, révolté de cette infamie. la dénonça au peuple. « J'ai honte, dit-il, de vous » rappeler à quel point vous êtes devenus, depuis » quinze ans, le jouet de l'orgueil et de l'avidité » de quelques ambitieux. Vous leur avez laissé » massacrer vos défenseurs; jugez combien cette » lâcheté vous avilit, puisqu'après avoir repris l'a-» vantage sur vos ennemis vous n'osez vous re-» lever. Craindrez-vous toujours des hommes dont » vous devriez être la terreur? Les Gracques et » Fulvius ont péri assassinés par vos tyrans; dès » qu'on défend vos droits, on est regardé comme » coupable d'aspirer à la royauté; et par qui? par » des tyrans ambitieux, par des hommes lâches et » cupides, qui pillent le trésor public, s'emparent » des tributs des rois, et accumulent toutes les » dignités et toutes les richesses. J'ose lutter au» jourd'hui contre leur puissance; mon succès » dépend de vous. Cessez de supporter leur joug!

» L'impunité les enhardit ; loin de rougir de leurs

» crimes, ils en font gloire; leur union accroît

» leur force, et votre faiblesse fait leur sûreté.

» Le désir de ne pas troubler votre repos me

» ferait supporter encore votre indulgence pour

» ces hommes impies, meurtriers et dilapidateurs,

» si elle ne devait pas vous conduire infaillible
» ment à votre perte; mais il est impossible de

» vivre en paix avec eux; ils sont les ennemis de

» vos alliés et les alliés de vos ennemis; vous

» voulez être libres, ils veulent dominer; et vous

» n'aurez bientôt de choix qu'entre la guerre civile

» et l'esclavage.

» Il est temps de mettre un frein à leur criminelle ambition; je vous conjure, Romains, de
ne pas laisser impuni l'énorme attentat qu'ils
viennent de commettre. Il ne s'agit plus ici de
pillage ni de concussions; ce sont des crimes
devenus si vulgaires qu'on n'y attache plus aucune importance; mais, en présence de l'armée,
on a mis tout à l'heure à l'encan l'intérêt public
et la majesté de Rome. Si vous ne châtiez les
coupables, consentez donc à être leurs sujets;
car faire impunément tout ce qu'on veut, c'est
être roi. »

Ce discours de Memmius enflamma le peuple d'un tel courroux qu'à la grande surprise des patriciens il rendit un plébiscite pour ordonnen au préteur Cassius d'envoyer Jugurtha à Rome, avec un sauf-conduit, afin que, d'après ses dépositions, on pût vérifier l'accusation et punir les coupables.

Arrivée de Jugurtha à Rome

Jugurtha ne résista point aux conseils de Cassius. La probité de ce préteur était en si haute estime, que le roi se confia avec plus d'assurance à sa garantie personnelle qu'au sauf-conduit de la république. Il arriva à Prome, non avec la pompe d'un monarque puissant, mais dans l'appareil lugubre d'un accusé qui cherche à exciter la pitié.

Ses premières démarchés eurent pour objet de s'assurer par ses prodigalités quelques appuis dans le peuple. Cependant la multitude irritée voulait qu'on le mit aux fers, et que, s'il ne déclarait ses complices, on le fit mourir comme ennemi public. Memmius, opposé à tout excès et fidèle aux principes de la justice, déclara qu'il ne souffrirait pas que l'on violat la foi publique.

Sa fermeté apaisa le tumulte. Faisant ensuite paraître Jugurtha, il lui rappela ses crimes, et l'avertit que le peuple connaissait ses complices, et voulait que son aveu complétât leur conviction. Il le prévint que, s'il confessait la vérité, il devait tout espérer de la clémence romaine, tandis que, s'il manquait de bonne foi, il se perdrait lui-même sans sauver les coupables.

Le tribun ordonna ensuite au roi de répondre; mais un autre tribun, nommé Bébius, et gagné par l'or de Jugurtha, défendit à ce prince de prendre la parole. Cette opposition excita une violente fermentation dans la multitude. Bébius résista avec opiniâtreté à ses clameurs et à ses menaces, et l'assemblée se sépara furieuse d'être si indignement jouée. Ce succès ranima le courage des accusés.

Il existait alors à Rome un Numide nommé Mas- Mort de Massiva siva, petit-fils de Masinissa. Il s'était sauvé de petit-fils de Cirthe après le meurtre d'Adherbal. Le nouveau consul, Spurius Albinus, conseilla secrètement à ce prince de demander au sénat le royaume de Numidie. Massiva suivit son avis. Jugurtha, informé de ses premières démarches, le fit assassiner. par des hommes qu'avait apostés Bomilcar, un de ses favoris. Bomilcar fut arrêté, et l'on commença des informations contre lui. Jugurtha donna cinquante otages pour le mettre en liberté, et le renvoya secrètement en Afrique, Le roi tenta ensuite vainement de réchauffer ses partisans par de nouveaux dons; tous ses trésons, ne purent l'emporter Déclaration sur l'horreur qu'inspiraient tant de crimes. La guerre lui fut de nouveau déclarée, et le sénat lui ordonna de sortir de l'Italie. On raconte qu'en partant il tourna ses regards sur Rome, et s'écria: « O ville corrompue et vénale! pour te vendre et » pour périr tu n'attends qu'un acheteur. »

Le consul Albinus se rendit promptement en Afrique. Il voulait terminer la guerre avant les comices, ou par la victoire ou par un traité; mais

il était également difficile de vaincre ou de tromper Jugurtha.

Tactique Jugur!ha

Ce prince, voyant sa ruine résolue par le sénat, opposa aux forces de Rome celles de son génie. Vaillant, rusé, infatigable, il profita, pour grossir ses troupes et pour gagner du temps, de toutes les ressources que lui offraient la connaissance du pays et l'orgueil confiant du général romain. Tantôt menaçant, tantôt suppliant, il se montrait un jour prêt à combattre, le lendemain disposé à se soumettre: vif dans ses attaques, prompt dans ses retraites, il déjoua tellement le consul par ses manceuvres et par ses artifices, que ce général perdit toute l'année sans faire de progrès, et revint pour les comices à Rome: aussi le peuple l'accusa d'incapacité ou de trahison.

Son frère Aulus, chargé du commandement de l'armée, voulut s'emparer d'une ville dans laquelle étaient renfermés les trésors de Jugurtha. Ce général, avide et présomptueux, espérait effrayer le roi de Numidie par l'audace de cette entreprise, et le forcer à lui vendre la paix. Jugurtha, connaissant son impéritie, se montre effrayé pour augmenter sa confiance : il lui envoie des députés qui trompent son ambition et son avarice. Feignant de fuir, il engage Aulus, par l'appât d'un traité secret et lucratif, à le suivre dans des lieux écartés où ses intrigues pourraient être plus cachées. Ses agens subornent les officiers, qui lui

promettent d'abandonner leurs postes au premier signal.

Tout étant ainsi disposé, il investit la nuit le camp romain, et s'en empare. Les légions prennent la fuite, jettent leurs armes, et se trouvent enveloppées de tous côtés par les Numides embusqués. Le lendemain Jugurtha déclara au consul que, bien qu'il le tînt enfermé, et qu'il pût le faire périr avec son armée, il consentait à lui accorder la paix, à condition que les légions passeraient sous le joug et qu'elles évacueraient dans dix jours la Numidie. La peur contraignit Aulus à signer cette paix ignominieuse.

Il est plus facile de concevoir que d'exprimer la surprise et l'indignation que la nouvelle de cet échec répandit dans Rome. Le sénat refusa de ratifier le traité, et déclara que lè consul n'avait pu en conclure sans son ordre: décision d'autant plus injuste qu'en rompant la paix on ne replaçait pas l'armée dans la position périlleuse où elle s'était trouvée au moment de la capitulation.

Le peuple, irrité plus que jamais contre les patriciens, nomma une commission chargée de faire des informations contre tous ceux qui s'étaient laissé corrompre par Jugurtha. Scaurus eut l'audace et l'habileté de se faire élire commissaire; juge de ses complices, il les condamna et les exila sans pudeur.

La faction populaire, après ce succès obtenu

contre les riches et les grands, se montra aussi insolente que la noblesse avait paru orgueilleuse. Telle est partout la multitude; soumise dans les jours de prospérité, elle admire les fautes mêmes du gouvernement, lorsqu'elles sont couronnées de succès, tandis que les revers les moins mérités la disposent toujours à la sédition.

Commandement du consul Métellus en Afrique.

On élut consuls Métellus et Silanus. Le premier obtint le département de l'Afrique. C'était un homme d'une probité sans tache; général habile, également estimé par les deux ordres de l'Etat. Comme il comptait peu sur des légions humiliées et vaincues, il en leva d'autres, et rassembla beaucoup de vivres, d'armes et de chevaux. Il trouva en Afrique une armée indisciplinée, hardie en paroles, faible dans l'action, molle pour les travaux, ardente au pillage et plus redoutée par les alliés que par les ennemis.

Métellus, par sa sévérité, rétablit l'ordre, assujettit les soldats à des exercices continuels, et remit la discipline en vigueur. Jugurtha, redoutant un semblable adversaire, lui envoya des ambassadeurs, et lui proposa de soumettre lui et son royaume aux Romains, pourvu qu'on lui accordât une existence sûre et honorable.

Métallus sit publiquement à ces propositions peu sincères une réponse évasive. Combattant ce prince perside et corrupteur avec ses propres armes, il gagna secrètement ses ambassadeurs, qui lui promirent de livrer le roi, et il entra ensuite promptement en Numidie.

La soumission apparente de l'Africain n'endormit pas sa vigilance: il savait que ce prince était aussi redoutable de loin que de près. Quoiqu'il ne rencontrât d'abord aucun obstacle, il éclairait sa marche, couvrait ses flancs, et se tenait lui-même toujours aux avant-postes de son armée.

Jugurtha, certain qu'il ne pouvait tromper Mé-Bataille tellus, résolut de tenter le sort des armes. Réu-gurtha et nissant toutes ses troupes, il en plaça une partie sur une colline, dans une position forte, et cacha le reste dans de hautes bruyères près d'un fleuve.

Entre la rivière et la montagne se trouvait une plaine déserte que Métellus devait traverser. Des qu'il s'y fut avancé, les Numides l'attaquerent de toutes paris. Dans cette terrible mêlée toute manœuvre était impossible; on combattait corps à corps, et la victoire semblait devoir dépendre plus du courage que de l'habileté.

L'action dura toute la journée; enfin la chaleur et la fatigue avant ralenti l'ardeur des Numides, Métellus parvint à rétablir les rangs, à former des cohortes, et, malgré la résistance de l'ennemi, il s'empara de la colline, Le roi n'avait pour lui que son génie et la force de sa position; ses soldats de l'armée étaient inférieurs en vaillance aux Romains: des

que ceux-ci furent maîtres de la montagne, les barbares prirent la fuite.

Ruulius, qui commandait l'arrière-garde romaine, désit aussi l'aigle gauche des Africains. Métellus vainqueur continua sa marche, prit plusieurs sorteresses, ravagea les campagnes, et sit livrer beaucoup d'otages et une grande quantité de munitions.

Jugurtha, battu, mais non découragé, changea de système. Il ne livra plus de bataille; à la tête d'une nombreuse cavalerie, il harcelait sans cesse les Romains, s'emparait de leurs convois, et tuait tous ceux qui s'éloignaient des colonnes.

Retraite do Marius. Il surprit dans la ville de Zicca Marius, lieutenant du consul; ce guerrier, depuis si célèbre, né pour la gloire et pour le malheur de Rome, se tira de ce péril par une intrépidité héroïque, et fit sa retraite sans être entamé.

Siége Zama. Métellus forma le siége de Zama; il croyait Jugurtha fort loin de lui; mais au moment où il donnait l'assaut, ce prince infatigable fond sur le camp romain et s'en empare. Toute la garde était déjà massacrée; quarante hommes seuls défendaient à l'extrémité du camp une porte élevée, lorsque Marius accourt avec quelques troupes, trouve les Numides occupés au pillage, les chasse du camp, et en fait un grand carnage.

Le lendemain Métellus renouvelle l'assaut, et Jugurtha recommence son attaque à la tête de

toute son armée. La bataille dura deux jours; Métellus repoussa les Africains; mais, affaibli par tant de combats, il leva le siége de Zama, laissa des garnisons dans les villes conquises, et prit des quartiers d'hiver sur la frontière de la Numidie. Cherchant ensuite à s'assurer par la ruse un succès Trabison plus prompt et plus sûr que par les armes, il corrompit Bomilcar, et l'engagea par de grandes promesses à trahir son roi.

Le perfide favori rejoignit son maître qu'il trouva dévoré d'inquiétades. Il lui représenta que, ses campagnes étant dévastées et son trésor épuisé, le découragement porterait bientôt les Numides à traiter eux-mêmes avec les Romains, s'il ne prenait le parti de se soumettre et de négocier avec une république dans laquelle il avait de nombreux partisans qui garantiraient son existence de tout danger.

Jugurtha, entraîné par ses conseils, envoya des ambassadeurs au consul pour déclarer qu'il abandonnait à Rome son royaume et sa personne. Métellus exigeait qu'on lui livrât sur-le-champ un grand nombre d'éléphans, beaucoup de chevaux et d'armes, et deux mille livres d'or. Jugurtha obéit et recut l'ordre de se rendre à Tisidium : mais ce prince, soit par inconstance, soit par la crainte que lui inspirérent peut-être des avis secrets, changea tout à coup ses résolutions, et se décida à continuer la guerre.

Dans ce même temps Marius, qui se trouvait à Utique, offrit un sacrifice aux dieux. Un aruspice, consultant les entrailles des victimes, lui prédit les plus hautes destinées. Ce présage fit éclater l'ambition qui le dévorait depuis longtemps. Marius, doué d'un grand génie pour la guerre, méprisant les plaisirs et les richesses, n'était avide que de gloire et d'autorité. Force, courage, intelligence, il avait toutes les qualités qui peuvent, dans des temps de troubles, élever un homme au faîte du pouvoir. Né dans les rangs du peuple, il partageait sa haine contre la noblesse. Dès sa plus tendre ensance il porta les armes; négligeant l'instruction des Grecs et l'urbanité romaine, il n'étudia que la guerre, et s'y distingua tellement que, bien qu'inconnu personnellement de la plus grande partie des citoyens, sur le bruit de ses exploits, les suffrages des comices le nommèrent tribun militaire. Parcourant successivement tous les grades, ses succès lui donnèrent tant déclat, qu'on le jugeait toujours digne d'un pretention an operation plus élevé que celui qu'il occupait. Malgré ce mérite éminent, il n'avait point encore porté ses vœux jusqu'au consulat, auquel peu de plébéiens osaient prétendre. La prédiction de l'aruspice l'enhardit, et il demanda à Métellus un congé, dans le dessein de solliciter à Rome cette dignité.

Métellus estimait son courage, son habileté, et,

jusque là, s'était mentré son ami; mais, fier comme tous les patriciens, il chercha à le détourner de son projet, lui conseillant de ne pas s'exposer à un refus; et comme Marius insistait, il lui dit qu'il ferait bien d'attendre l'époque où Métellus son fils, encore enfant, pourrait solliciter cette charge de concert avec lui.

Cette raillerie blessa profondément Marius, qui, de ce moment, n'écoutant que son ambition, et indifférent sur les moyens de la satisfaire, se forma des partisans parmi les officiers, excita le mécontentement des soldats, fronda la conduite de son général, et dénigra ses talens. Exaltant sans cesse ses propres exploits, il se vantait qu'avec la moitié de l'armée il mettrait bientôt Jugurtha dans ses fers, et il accusait Métellus de prolonger la guerre pour jouir plus long-temps de l'autorité.

Ces propos, répétés fréquemment aux habitans des villes et aux négocians, produisirent une vive impression sur eux. La guerre faisait languir le commerce; une paix prompte pouvait seule lui rendre la vie.

Marius mit encore dans ses intérêts Gauda, prince numide, qui devait hériter du trône de Jugurtha, et dont Métellus avait imprudemment choqué l'amour-propre. Ce prince, les chevaliers romains, les négocians, les soldats mêmes écrivaient sans cesse à Rome, blâmaient les lenteurs du consul, et répétaient tous que le seul moyen de ter-

miner cette guerre était d'en confier la conduite à Marius.

Toutes ces lettres, circulant dans la ville, faisaient perdre à Métellus la confiance publique, et assuraient à Marius la faveur populaire.

Tandis que le consul se voyait ainsi attaqué dans sa datrie par l'ingratitude d'un client de sa famille, long-temps protégé par lui, la fortune lui donnait d'autres sujets d'inquiétude. Les plébéiens de la ville de Vacca, de concert avec les soldats de la garnison, égorgèrent dans un festin les patriciens et les officiers qui s'y trouvaient. Le consul attaqua les rebelles, les vainquit, et livra la ville au pillage.

Mort de Bomilcar

Dans le même temps Jugurtha, ayant intercepté une lettre qui lui découvrit le complot de Bomilcar contre ses jours, sit tomber la tête de ce traître; mais, depuis ce moment, la crainte de la trahison et le remords de ses crimes ne lui permirent pas de goûter un instant de repos. Croyant voir dans chacun de ses sujetsun conspirateur, il changeait sans cesse de ministres, de gardes, de logement et même de lit. Poursuivi dans son sommeil par des songes effrayans, souvent, au milieu de la nuit, il prenait ses armes, appelait ses gardes à son secours, et les accès de terreur de ce prince perside et sanguinaire ressemblaient aux fureurs d'un homme en délire.

Métellus marcha contre lui, le désit compléte-

ment, et le força de traverser les déserts, et de se victoire retirer ensuite à Thala, où il avait renfermé ses ant Jugur enfans et les débris de ses richesses.

Le consul le poursuivit avec plus d'ardeur que de prudence; les troupes romaines, bralées par le soleil et privées d'eau, se voyaient au moment de périr; elles furent sauvées par une pluie aboudante, très-rare dans ces climats, et que le ciel semblait envoyer à leur secours. Jugurtha, découragé, se retira avec ses enfans chez les Maures. Leur roi Bocchus était son gendre; il releva son courage, et contracta avec lui une alliance contre les Rosnains. Ceax-ci ne prirent que les marailles de Thala, les habitans mirent le seu à la ville, ét périrent dans les flammes.

Marius, arrivé en Italie, fut porté au consulat | Consulat par les suffrages unanimes du peuple, malgré tous de Marius. les efforts des patriciens. Le nouveau consul, aigri par leur résistance, fit éclater violemment sa haine contre eux. Dans sa première harangue au peuple, après avoir retracé tous les devoirs que lui impo- an peuple. sait sa charge, il s'efforça de prouver que l'homme nouveau qui n'avait d'autre soutien que sa vertu devait inspirer plus de confiance que ces hommes superbes qui se croyaient dispensés de tout mérite par l'illustration de leur race, par la richesse de leur famille, et par le nombre de leurs cliens.

« Romains, disait-il, ce que j'ai fait avant d'an voir obtenu vos suffrages, vous dit assez ce que TOME 4. 32

» je saurai faire désormais pour les justifier. Ceux » qui ont joué la vertu par ambition cessent de » se contraindre dès qu'ils sont parvenus au pou-» voir; mais, moi, je l'ai pratiquée des l'âge le » plus tendre; l'habitude l'a naturalisée dans mon » âme. Je sais cependant que les nobles, jaloux » de mes honneurs et non de mes travaux, ne » peuvent me pardonner la préférence que vous » m'avez accordée. Examinez donc, il en est » temps encore, si vous ne feriez pas mieux de » confier vos armées et la direction de la guerre » contre Jugurtha, à l'un de ces illustres patri-» ciens, si riches en aïeux, si pauvres en services. » Vous savez ce qu'ils font en pareille circon-» stance. Connaissant eux-mêmes leur impéritie, » ils s'entourent de quelques plébéiens dont ils » forment leur conseil; et, chargés par Rome de » commander, ils s'empressent de choisir quel-» qu'un qui les commande. »

» Il est vrai que, dès qu'ils sont revêtus du » consulat, ils commencent à lire l'histoire de nos » ancêtres et les livres militaires des Grecs; ren-» versant ainsi l'ordre naturel, ils aspirent au » gouvernement avant de s'instruire, et ne se » mettent à étudier que lorsqu'il est question » d'agir.

» Citoyens, comparez leur orgueil avec le mé-» rite d'un homme nouveau! Ce qu'on doit leur » apprendre, je l'ai fait; ce qu'il faut leur racon-

» ter, je l'ai vu; ce qu'ils espèrent trouver dans » les livres, je l'ai appris tous les jours en com-» battant. Décidez donc si vous devez préférer » mes actions à leurs paroles. Il est vrai que je ne » puis étaler comme eux les images, les consu-» lats, les triomphes de mes ancêtres; mais je » puis vous montrer des javelots, des harnois, » des étendards, des couronnes, nobles dons de » mes chefs, et ces nombreuses cicatrices dont » ma poitrine est couverte. Voilà ma noblesse et » mes titres; je ne les possède point par héritage; » je les ai trouvés au milieu des périls. Mes dis-» cours sont sans art; peu m'importe! ma vertu » se montre toute nue; je laisse les prestiges de » l'éloquence à ceux qui veulent cacher la turpi-» tude de leurs actions.

» J'avoue que j'ai négligé les lettres grecques, » parce qu'elles n'ont pas rendus plus braves et » plus libres ceux qui les enseignent; mais j'ai » appris une science plus utile à la république, » celle de frapper l'ennemi, d'exercer les trou-» pes, de braver la rigueur des saisons, de cou-» cher sur la dure, de supporter le travail et la » misère, et de ne rien craindre que la honte. » Cette instruction, je la donnerai à vos soldats; » gloire et dangers, tout sera commun entre » nous.

» La noblesse me méprise, et me traite d'homme » grossier, parce que je ne sais pas ordonner un

» repas splendide; parce que je n'ai pas d'his-» trions à mes gages, ni de cuisinier qui me coute » plus qu'un laboureur. Je me fais gloire de mé-» riter ces reproches : j'ai appris de mon père que n les vertus sont nos richesses et les armes notre » parure; que le luxe convient aux femmes et le » travail aux hommes. Ces superbes patriciens, » livrés aux voluptés, peuvent, j'y consens, pas-» ser leur vicillesse comme leur ensance dans les » sestins: les sueurs et la poussière nous plaisent » mieux que leurs orgies; mais ce que je ne puis » souffrir, c'est que des hommes ainsi dégradés » vous enlèvent les récompenses dues à vos » exploits, et que leurs vices, qui devraient les » déshonorer, les conduisent à une élévation et à » une autorité qui amenora la ruine de la répu-» blique, vicume et non complice de leur dé-» pravation.

» pravation.

» Après avoir repoussé leurs reproches en com» parant nos mœurs simples et mâles à leur dé» réglement efféminé, je veux vous entretznir
» des affaires publiques. La guerre de Numidie,
» citoyens, ne doit plus vous inspirer d'inquié» tude, puisque vous éloignez de l'armée l'ava» rice, l'orgueil, l'impéritie qui seuls soute» naient les espérances de Jugurtha. Vos troupes
» connaissent parfaitement le pays; mais il est né» cessaire de les encourager, de les fortifier et
» de les compléter. Elles ont été jusqu'ici plus

- » braves qu'heureuses; l'imprudence ou la cupi-
- » dité de leurs généraux en ont laissé détruire la
- » plus grande partie.
  - », Vous tous qui êtes en âge de combattre, joi-
- » gnez-vous donc à moi pour servir la patrie : que
- nos malheurs passés ne vous inspirent aucun ef-
- » froi. Je serai votre compagnon dans la marche,
- » dans les travaux, dans les périls. Tout est mûr
- » pour nos succès: nous avons à cueillir une am-
- » ple moisson de victoires, de butin et de re-
- » nommée; et quand même ces biens seraient
- » douteux, il est du devoir de tout honnête
- » homme de défendre son pays. La lâcheté n'a
- » jamais immortalisé personne: un père ne sou-
- » haite pas que ses enfans soient éternels, mais
- » qu'ils vivent avec honneur. Je parlerais plus
- » long-temps si les discours pouvaient donner
- » du courage aux timides : pour les vaillans, j'en
- » ai dit assez. »

La consiance qu'inspirait Marius excitait l'ardeur de la jeunesse pour s'enrôler. Après avoir l'Afrique. pris toutes les mesures qui pouvaient assurer le succès de son expédition, il partit pour l'Afrique. Métellus évita sa présence, et chargea Rutilius de lui remettre le commandement de l'armée.

Le consul, dans le dessein d'aguerrir et d'encourager les nouvelles levées, conduisit ses troupes dans une contrée fertile, attaqua plusieurs forteresses, et fit partager aux soldats un immense

butin. Les deux rois africains coururent au fond de leurs Etats pour y rassembler des forces contre ce redoutable ennemi.

Retour de Métallus k Romo.

Métellus croyait, en arrivant à Rome, trouver les esprits aigris et animés contre lui par les intrigues de Marius. A sa grande surprise, le sénat et le peuple lui témoignèrent une égale bienveillance. L'envie était morte avec son autorité.

Exploits de Marius.

Marius, poursuivant sa marche rapidement, battit en plusieurs rencontres les Maures et les Numides. Il surprit la ville de Capsa dont il massacra les habitans. La crainte décida plusieurs autres cités à lui ouvrir leurs portes.

Les plus habiles généraux doivent toujours une grande partie de leur gloire à la fortune. Elle fit tomber dans les mains de Marius une forteresse qui renfermait les trésors de Jugurtha, et que sa position sur un roc escarpé faisait regarder comme imprenable. Un soldat ligurien, voulant prendre des escargots, découvrit un sentier caché par des broussailles. Les Romains, profitant de sa découverte, montèrent en silence, au milieu de la nuit, par ce chemin sur le roc, escaladèrent la muraille, et s'emparèrent de la ville.

Marius recut, peu de temps après, un renfort rortrait considérable qui lui arrivait d'Italie. Lucius Corate sylla nélius Sylla le commandait. Ce jeune patricien, qui s'immortalisa par son génie, par sa fortune et par ses cruautés, devait le jour à une famille an-

cienne, mais peu illustre. Savant dans les lettres grecques et latines, doué d'un esprit vaste, adonné aux voluptés, mais plus avide de gloire, il ne se livrait à ses goûts que dans les temps de repos. Jamais les plaisirs ne lui firent négliger les affaires; son épouse seule y fut sacrifiée. Eloquent et rusé, facile avec ses amis, affable pour la multitude, profond dans ses desseins, habile à les cacher, prodigue de ses richesses, intrépide dans l'action, constant dans ses projets, il fut regardé comme le plus heureux des hommes jusqu'à l'époque de la guerre civile qui couronna son ambition et ternit sa gloire.

Jamais sa capacité ne fut inférieure à sa fortune, et l'on ne peut décider s'il eut plus de bonheur que d'habileté. Salluste, après avoir fait un magnifique éloge de ce Romain célèbre, ajoute ce peu de mots: « Je ne parle que des temps qui ont prévédé sa dictature; j'ignore si je serais plus affligé » que honteux de retracer ce qu'il a fait depuis » ces jours funestes. »

Sylla, lorsqu'il vint en Afrique, débutait dans la carrière militaire. Bientôt sa réputation éclipsa celle de tous ses compagnons d'armes. Familier avec les soldats, respectueux avec ses chefs, recevant des présens à regret, prodiguant ses dons avec plaisir, obligeant sans exiger de retour, généreux sans intérêt, il passait facilement de la conversation la plus enjouée à l'entretien le plus sérieux. Assidu

à tous les exercice, surveillant tous les postes, il se montrait le plus infatigable dans les travaux; on le trouvait toujours le premier dans les périls. Loin de snivre la marche vulgaire des ambitieux, il ne frondait jamais les opérations de ses généraux, et n'attaquait aucune réputation. Son amour propre l'excitait seulement à se conduire de sorte que perconne ne pût l'emporter sur lui en activité, en prudence et en courage. Ses grandes qualités lui attirèrent promptement l'estime de Marius et l'affection des soldats.

Bientôt Bocchus et Jugurtha, ayant réuni toutes et Ju- leurs forces, vinrent attaquer les Romains. La bataille fut longue et sanglante; Marius, à la tête d'un corps d'élite, se montrait partout, ralliait ses soldats quand ils étaient trop pressés par les Africains, arrêtait les ennemis par de vives charges, lorsqu'ils commençaientà prendre quelque avantage. La nuit mit fin au combat, sans que la victoire se fût décidée d'aucun côté: mais, tandis que les deux armées, excédées de fatigue, se livraient au repospour réparer leurs forces, tout à coup, avant le point du jour, Marius donne le signal du combat. Le bruit des trompettes, les cris des Romains réveillent en sursaut les barbares abattus et surpris. La vigueur de cette attaque soudaine répand parmi les Africains le désordre et la terreur. Un grand nombre périt en voulant se rallier et courir aux armes; le reste prit la fuite, et cette déroute leur

fit éprouver plus de pertes que les batailles les plus disputées.

Après cette victoire, Marius s'approcha des villes maritimes pour faire jouir son armée de l'abondance et du repos. Les peuples belliqueux de l'Afrique, opposant leur nombre au courage des Romains, remplaçaient sans cesse leurs armées détruites par de nouvelles armées. Bocchus et Jugurtha vinrent encore peu de temps après attaquer les Romains; et tandis que Marius, à la tête de son aile droite, repoussait avec vaillance les Numides, Bocchus, répandant le faux bruit de la mort du consul, mit le désordre dans l'aile gauche de l'armée romaine, et la poursuivit jusqu'au camp.

Sylla, accourant alors avec impétuosité, chargea les Maures, arrêta leurs progrès, et rétablit le combat. Marius, vainqueur des Numides, vint se péfaite joindre à lui : leurs efforts réunis mirent les barbares en pleine déroute, et Jugurtha, abandonné des siens, ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval.

Quelques jours après cette défaite, Bocchus Proposition découragé demanda la paix. Le consul ordonna à Bocchus. Sylla et à Manlius de se rendre auprès de lui. Sylla, dans un discours adroit, après avoir flatté l'amour-propre de ce prince par de grands éloges sur sa bravoure et sur sa puissance, lui conseilla

de ne plus ternir sa gloire par une alliance avce Jugurtha, le plus méchant des hommes.

« Ne nous placez pas, lui dit-il, dans la triste nécessité de punir également votre erreur et ses crimes. Le peuple romain a toujours mieux aimé se faire des amis que des esclaves. L'alliance lui paraît plus sûre que la soumission. La distance qui nous sépare vous offre en nous des alliés utiles, et qui ne peuvent vous nuire. Plût aux dieux que vous eussiez d'abord senti cette vérité! Mais puisque les choses humaines dépendent des caprices de la fortune, ne négligez pas l'occasion qu'elle vous offre, et réparez par des services le mal que vous avez voulu nous faire. Apprenez que le peuple romain ne se laisse jamais vaincre en bienfaits; quant à la force de ses armes, vous la connaissez. »

Jugurtha, alarmé de cette négociation, redoubla d'intrigues pour la déjouer. Il y réussit quelque temps; mais Bocchus, las de la guerre, résolut de la terminer, et envoya des ambassadeurs à Rome pour demander à quelles conditions il pourrait se réconcilier avec la république.

Le sénat répondit qu'on oublierait le passé, et qu'on accepterait son alliance, lorsqu'il aurait su mériter l'amitié du peuple romain.

Son entre. Bocchus écrivit au consul qu'il désirait revoir sylla. Sylla. Celui-ci partit avec quelques officiers pour

se rendre près de lui: en chemin, il rencontre un corps de cavalerie maure, commandé par Volux, fils de Bocchus; apprenant en même temps qu'à peu de distance de ce lieu Jugurtha est arrivé, et qu'il y campe avec ses troupes, il se croit trahi, et se prépare au combat, préférant une mort certaine, mais glorieuse, à une honteuse captivité.

Volux alors s'avance, demande à lui parler, proteste de son innocence, et l'assure qu'il ignorait le mouvement de Jugurtha. Il ajoute que les forces de ce prince sont peu nombreuses, qu'il ne s'est mis en marche que par inquiétude, et que, n'ayant d'autre espoir que dans la protection de Bocchus, il n'osera point, sous les yeux de ce monarque, attenter aux jours ou à la liberté d'un ambassadeur romain. Enfin il propose à Sylla de venir seul avec lui trouverson père. L'intrépide Romains'y décide. Jugurtha, surpris de son audace, lui laisse traverser son camp sans oser l'arrêter, et se contente de faire épier par ses agens les démarches du roi de Mauritanie.

Celui-ci, flottant entre les liens du sang qui l'at- sa perfidie envers Jutachaient au roi numide et la crainte que Rome lui gurtha. inspirait, n'avait plus que le choix des trahisons, et ne savait encore s'il devait livrer Jugurtha aux Romains, ou Sylla à Jugurtha.

Dans la conférence publique on ne parla que de la paix générale; mais, pendant la nuit, Bocchus et Sylla se virent secrètement. Le roi, incertain et faux comme tous les princes faibles, demanda d'abord que Rome lui permit de rester neutre entre elle et son gendre. Il ne put l'obtenir; Sylla le menaçait d'un côté de la perte de son trône, s'il ne se déclarait pas entièrement pour la république, et lui offrait en même temps l'alfiance de Rome et une partie de la Numidie, s'il livrait Jugurtha.

Bocchus, poussé par la peur, retenu par la honte, après avoir résisté long-temps, céda enfin à l'adresse et à l'éloquence de Sylla. Il fit dire à Jugurtha que le moment favorable pour faire la paix était arrivé, qu'on lui assurait des conditions honorables, et qu'il devait se hâter de venir conselure le traité.

Jugurtha désirait vivement la fin de la guerre; mais, doutant de la sincérité des Romains, il répondit que, comme il se méliait de Marius, il exigeait avant tout qu'on lui donnât Sylls en otage. Le perfide Maure le lui promit, et ses protestations trompèrent les agens de Jugurtha comme leur maître.

Conférence
entre Sylla,
Bocchus et Numidie s'avança à la tête de ses troupes. Boclagurtha.

chus, dans l'intention apparente de lui faire honneur, vint au-devant de lui avec quelques officiers, et s'arrêta sur une éminence derrière laquelle
en avait embusqué des soldats.

Le prince numide, ne voyant rien qui pût exciter sa défiance, se sépare de sa troupe, et suivi de quelques amis, s'approche du roi. Des deux côtés, sonnier suivant les conventions faites pour cette entrevue, on était sans armes : mais aussitôt que Jugurtha fut arrivé près de Bocchus, au signal donné, les soldats cachés se lèvent, l'enveloppent, massacrent ceux qui l'accompagnaient, et le livrent enchaîné à Sylla qui le conduit au camp de Marius.

Tandis que le consul et son lieutenant, loin d'imiter les vertus et la générosité des Camille et des Fabricius, achevaient par la trahison une guerre qu'ils auraient dû terminer par les armes, l'Italie consternée apprenait l'entière défaite de ses légions vaincues par les sauvages habitans du Nord. Les Cimbres, accourus en foule de la Chersonèse qui porte aujourd'hui le nom de Danemarck, traversant la Germanie et les Gaules, avaient mis en fuite et détruit l'armée commandée par Cæpion et par M. Manlius. Ce désastre répandait la terreur dans Rome, et lorsqu'on y apprit que la Numidie était soumise et Jugurtha dans les fers, le peuple Nouveau consulet et nomma de nouveau Marius consul, malgré son triompho de Marius absence, et lui donna le département de la Gaule.

En arrivant à Rome il reçut les honneurs du triomphe. Jugurtha enchaîné suivait son char. Le Mert sénat, abusant de la victoire, condamna ce prince

» repas splendide; parce que je n'ai pas d'his-» trions à mes gages, ni de cuisinier qui me coûte » plus qu'un laboureur. Je me fais gloire de mé-» riter ces reproches : j'ai appris de mon père que n les vertus sont nos richesses et les armes notre » parure; que le luxe convient aux femmes et le » travail aux hommes. Ces superbes patriciens, » livrés aux voluptés, peuvent, j'y consens, pas-» ser leur vicillesse comme leur ensance dans les n festins: les sueurs et la poussière nous plaisent » mieux que leurs orgies; mais ce que je ne puis » souffrir, c'est que des hommes ainsi dégradés » vous enlèvent les récompenses dues à vos » exploits, et que leurs vices, qui devraient les » déshonorer, les conduisent à une élévation et à » une autorité qui amenora la ruine de la répu-» blique, victime et non complice de leur dé-» pravation.

» pravation.

» Après avoir repoussé leurs reproches en nom» parant nos mœurs simples et mâles à leur dé» réglement efféminé, je veux vous entretznir
» des affaires publiques. La guerre de Numidie,
» citoyens, ne doit plus vous inspirer d'inquié» tude, puisque vous éloignez de l'armée l'ava» rice, l'orgueil, l'impéritie qui seuls soute» naient les espérances de Jugurtha. Vos troupes
» connaissent parfaitement le pays; mais il est né» cessaire de les encourager, de les fortifier et
» de les compléter. Elles ont été jusqu'ici plus

» braves qu'heureuses; l'imprudence ou la cupi-

» dité de leurs généraux en ont laissé détruire la

» plus grande partie.

» ai dit assez. »

». Vous tous qui êtes en âge de combattre, joi-» gnez-vous donc à moi pour servir la patrie : que » nos malheurs passés ne vous inspirent aucun ef-» froi. Je serai votre compagnon dans la marche, » dans les travaux, dans les périls. Tout est mûr » pour nos succès: nous avons à cueillir une am-» ple moisson de victoires, de butin et de re-» nommée; et quand même ces biens seraient » douteux, il est du devoir de tout honnête » homme de désendre son pays. La lâcheté n'a » jamais immortalisé personne : un père ne sou-» haite pas que ses enfans soient éternels, mais » qu'ils vivent avec honneur. Je parlerais plus n long-temps si les discours pouvaient donner

La confiance qu'inspirait Marius excitait l'ardeur de la jeunesse pour s'enrôler. Après avoir l'Afrique pris toutes les mesures qui pouvaient assurer le succès de son expédition, il partit pour l'Afrique. Métellus évita sa présence, et chargea Rutilius de lui remettre le commandement de l'armée.

» du courage aux timides : pour les vaillans, j'en

Le consul, dans le dessein d'aguerrir et d'encourager les nouvelles levées, conduisit ses troupes dans une contrée fertile, attaqua plusieurs forteresses, et fit partager aux soldats un immense

de ne plus ternir sa gloire par une alliance avce Jugurtha, le plus méchant des hommes.

« Ne nous placez pas, lui dit-il, dans la triste nécessité de punir également votre erreur et ses crimes. Le peuple romain a toujours mieux aimé se faire des amis que des esclaves. L'al-liance lui paraît plus sûre que la soumission. La distance qui nous sépare vous offre en nous des alliés utiles, et qui ne peuvent vous nuire. Plût aux dieux que vous eussiez d'abord senti cette vérité! Mais puisque les choses humaines dépendent des caprices de la fortune, ne négligez pas l'occasion qu'elle vous offre, et réparez par des services le mal que vous avez voulu nous faire. Apprenez que le peuple romain ne se laisse jamais vaincre en bienfaits; quant à la force de ses armes, vous la connaissez. »

Jugurtha, alarmé de cette négociation, redoubla d'intrigues pour la déjouer. Il y réussit quelque temps; mais Bocchus, las de la guerre, résolut de la terminer, et envoya des ambassadeurs à Rome pour demander à quelles conditions il pourrait se réconcilier avec la république.

Le sénat répondit qu'on oublierait le passé, et qu'on accepterait son alliance, lorsqu'il aurait su mériter l'amitié du peuple romain.

Son entre. Bocchus écrivit au consul qu'il désirait revoir sylla. Sylla. Celui-ci partit avec quelques officiers pour

se rendre près de lui : en chemin, il rencontre un corps de cavalerie maure, commandé par Volux, fils de Bocchus; apprenant en même temps qu'à peu de distance de ce lieu Jugurtha est arrivé, et qu'il y campe avec ses troupes, il se croit trahi, et se prépare au combat, préférant une mort certaine, mais glorieuse, à une honteuse captivité.

Volux alors s'avance, demande à lui parler, proteste de son innocence, et l'assure qu'il ignorait le mouvement de Jugurtha. Il ajoute que les forces de ce prince sont peu nombreuses, qu'il ne s'est mis en marche que par inquiétude, et que, n'ayant d'autre espoir que dans la protection de Bocchus, il n'osera point, sous les yeux de ce monarque, attenter aux jours ou à la liberté d'un ambassadeur romain. Enfin il propose à Sylla de venir seul avec lui trouverson père. L'intrépide Romains'y décide. Jugurtha, surpris de son audace, lui laisse traverser son camp sans oser l'arrêter, et se contente de faire épier par ses agens les démarches du roi de Mauritanie.

Celui-ci, flottant entre les liens du sang qui l'at- sa porfidio envers Jutachaient au roi numide et la crainte que Rome lui surtha. inspirait, n'avait plus que le choix des trahisons, et ne savait encore s'il devait livrer Jugurtha aux Romains, ou Sylla à Jugurtha.

Dans la conférence publique on ne parla que de la paix générale; mais, pendant la nuit, Bocchus

et Sylla se virent secrètement. Le roi, incertain et faux comme tous les princes faibles, demanda d'abord que Rome lui permit de rester neutre entre elle et son gendre. Il ne put l'obtenir; Sylla le menaçait d'un côté de la perte de son trône, s'il ne se déclarait pas entièrement pour la république, et lui offrait en même temps l'alliance de Rome et une partie de la Numidie, s'il livrait Jugurtha.

Bocchus, poussé par la peur, retenu par la honte, après avoir résisté long-temps, céda enfin à l'adresse et à l'éloquence de Sylla. Il fit dire à Jugurtha que le moment favorable pour faire la paix était arrivé, qu'on lui assurait des conditions honorables, et qu'il devait se hâter de venir conclure le traité.

Jugurtha désirait vivement la fin de la guerre; mais, doutant de la sincérité des Romains, il répondit que, comme il se mésiait de Marius, il exigeait avant tout qu'on lui donnât Sylla en otage. Le perfide Maure le lui promit, et ses protestations trompèrent les agens de Jugurtha comme leur maître.

Au jour marqué pour la conférence, le roi de Bocchus et Numidie s'avança à la tête de ses troupes. Bocchus, dans l'intention apparente de lui faire honneur, vint au-devant de lui avec quelques officiers, et s'arrêta sur une éminence derrière laquelle on avait embusqué des soldats.

Le prince numide, ne voyant rien qui pat'exciter sa défiance, se sépare de sa troupe, et suivi de quelques amis, s'approche du roi. Des deux côtés, sonnier. suivant les conventions faites pour cette entrevue, on était sans armes : mais aussitôt que Jugurtha fut arrivé près de Bocchus, au signal donné, les soldats cachés se lèvent, l'enveloppent, massacrent ceux qui l'accompagnaient, et le livrent enchaîné à Sylla qui le conduit au camp de Marius.

Tandis que le consul et son lieutenant, loin d'imiter les vertus et la générosité des Camille et des Fabricius, achevaient par la trahison une guerre qu'ils auraient dû terminer par les armes, l'Italie consternée apprenait l'entière défaite de ses légions vaincues par les sauvages habitans du Nord. Les Cimbres, accourus en foule de la Chersonèse qui porte aujourd'hui le nom de Danemarck, traversant la Germanie et les Gaules, avaient mis en fuite et détruit l'armée commandée par Cæpion et par M. Manlius. Ce désastre répandait la terreur dans Rome, et lorsqu'on y apprit que la Numidie était soumise et Jugurtha dans les fers, le peuple Nouveau consulet et nomma de nouveau Marius consul, malgré son triompho co absence, et lui donna le département de la Gaule.

En arrivant à Rome il recut les honneurs du triomphe. Jugurtha enchaîné suivait son char. Le Mert sénat, abusant de la victoire, condamna ce prince

à mourir de faim. Ses crimes méritaient ce supplice; mais Rome n'avait sur lui d'autres droits que la force. Le bourreau déchira son manteau, et il fut jeté tout nu dans un cachot, où la mort ne termina ses souffrances qu'au bout de six jours; l'an 647 de Rome.

FIN DU TOME QUATRIÈME.

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

## HISTOIRE ANCIENNE.

## TOME QUATRIÈME.

| ISTOIR        | E ROMAINE pag.                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Снар.         | 1° Anciens peuples d'Italie; naissance de<br>Romulus; fondation de Rome, 1.—<br>Ses rois: Romulus, 16.—Interrègne<br>et Numa Pompilius, 29.—Tullus-<br>Hostilius, 40.—Ancus-Marcius, 56.<br>—Tarquin l'Ancien, 53.—Servilius-<br>Hostilius, 57.—Tarquin - le - Su-<br>perbe. | 65  |
| · .           | 2 République ramaine; conspiration,<br>guerre avec l'Etrurie; siége de Rome<br>par Porcenna; etc                                                                                                                                                                             | 76  |
|               | 3 Guerre avec les Sabins et les Latins;<br>conjuration; révolte du peuple; ba-<br>taille de Régille; paix avec les La-<br>tins; mort des Tarquins                                                                                                                            | 96  |
|               | 4 Guerre des Volsques; troubles à Rome;<br>retraite du peuple sur le mont sacré;<br>création des tribuns; victoire de Co-<br>riolan; son exil; siége de Rome.                                                                                                                | 106 |
|               | 5 Décemvirs; mort de Virginie; révolte<br>du peuple et de l'armée; démission et<br>punition des décemvirs; création des<br>tribuns militaires                                                                                                                                | 159 |
| <del></del> , | 6 Création de la censure et de la questure;<br>guerre d'Ardée; conspiration de Mé-                                                                                                                                                                                           |     |

| 512            | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | lius; établissement de la solde des<br>troupes; siége de Véies; dictature de<br>Camille; guerre contre les Falisques;<br>exil de Camille; guerre des Gaulois;<br>prise de Rome; sa délivrance 190 |
| Снар. 7        | Reconstruction de Rome; guerre avec<br>les Volsques, les Herniques, les La-<br>tins et les Samuites; etc                                                                                          |
| ——· 8          | Première guerre punique; guerre avec<br>l'Illyrie, les Gaulois et les Ligu-<br>riens; conquête de la Sardaigne;<br>paix avec les Gaulois 285                                                      |
| <del></del> 9  | Seconde guerre punique; invasion<br>d'Annibal en Italie; marche d'An-<br>nibal sur Rome; entrevne de Sci-<br>pion et d'Annibal; bataille de Zama;<br>parx entre Rome et Carthage 324              |
| 10             | Guerre avec Philippe et Persée, rois de<br>Macédoine; tríomphe de Paul-Emi-<br>le; invasion des Romains au-dela<br>des Alpes                                                                      |
| <del></del> 11 | Troisième guerre punique; la Grèce reduite en province romaine sous le nom d'Achaïe; destruction de Carthage                                                                                      |
| 12             | Décadente de la grandeur romaine; révolte de Viriate en Lusitanie; siège et destruction de Namance; sédition à Rome; puissance et mort des Gracques                                               |
|                | Guerre de Jugartha; mort de Jugurtha; invasion des Gimbres 472 \                                                                                                                                  |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES,

• . 

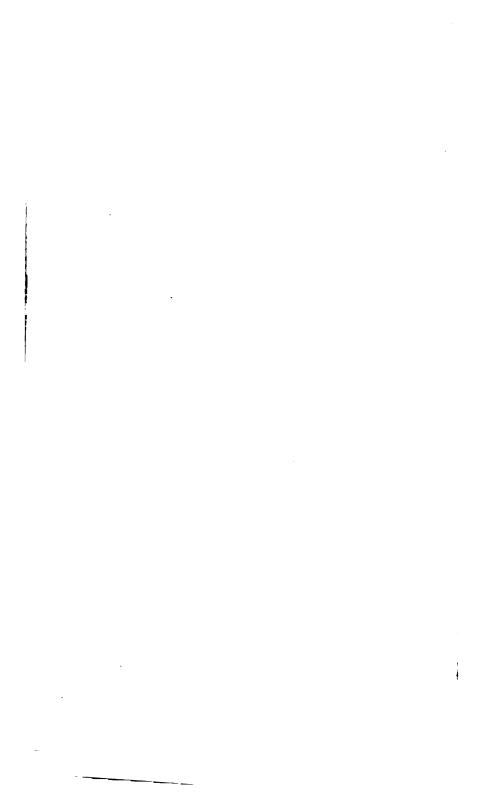

. . · . .

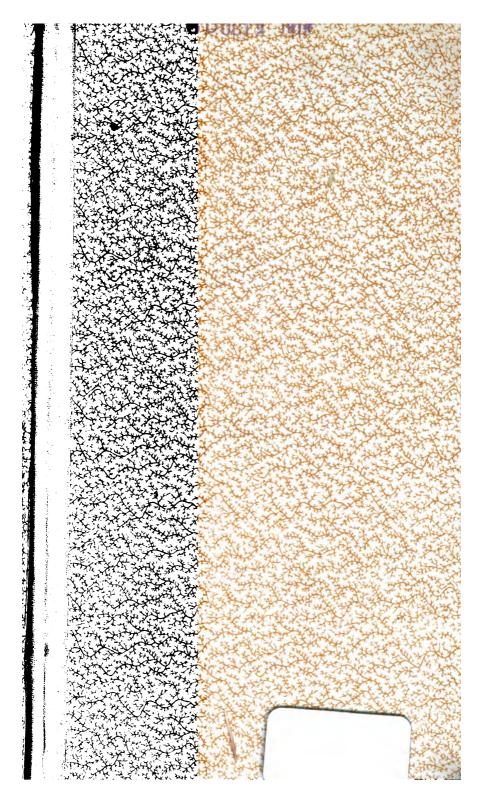

et Sylla se virent secrètement. Le roi, incertain et faux comme tous les princes faibles, demanda d'abord que Rome lui permit de rester neutre entre elle et son gendre. Il ne put l'obtenir; Sylla le menaçait d'un côté de la perte de son trône, s'il ne se déclarait pas entièrement pour la république, et lui offrait en même temps l'alhance de Rome et une partie de la Numidie, s'il livrait Jugurtha.

Bocchus, poussé par la peur, retenu par la honte, après avoir résisté long-temps, céda enfin à l'adresse et à l'éloquence de Sylla. Il fit dire à Jugurtha que le moment favorable pour faire la paix était arrivé, qu'on lui assurait des conditions honorables, et qu'il devait se hâter de venir conclure le traité.

Jugurtha désirait vivement la fin de la guerre; mais, doutant de la sincérité des Romains, il répondit que, comme il se méfiait de Marius, il exigeait avant tout qu'on lui donnât Sylla en otage... Le perfide Maure le lui promit, et ses protestations tromperent les agens de Jugurtha comme leur: maître.

Jogurtha.

Au jour marqué pour la conférence, le roi de entre Sylla, Rumidie s'avança à la tête de ses troupes. Bocchus, dans l'intention apparente de lui faire honneur, vint au-devant de lui avec quelques officiers, et s'arrêta sur une éminence derrière laquelle en avait embusqué des soldats.